

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

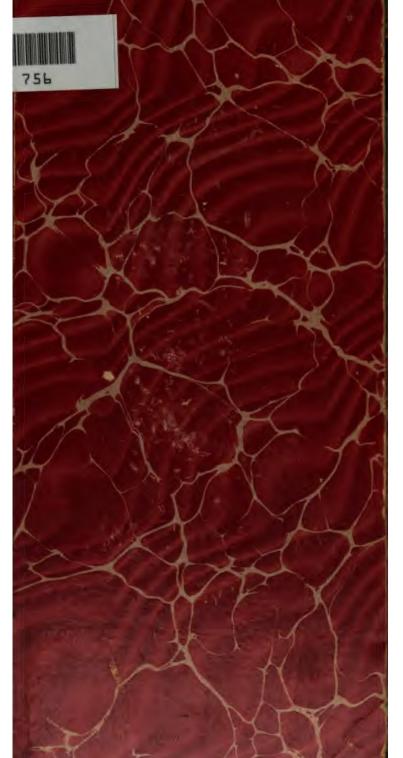



## ELIJAH CLARENCE HILLS • 1867-1932



ELIJAH CLARENCE HILLS was, from 1922 till his death, first a Professor of Spanish and then Professor of Romance Philology at the University of California. A native of Illinois, reared in Florida, he graduated from Cornell in 1892 and studied in Paris; he was successively professor in Rollins College, in Colorado College, librarian of the Hispanic Society of America, and head for romance languages at Indiana University. For his distinguished achievements in Spanish philology, he was made Knight Commander of the Royal Order of Queen Isabel.

In Professor Hills were combined vast and precise learning with extraordinary humanity. Though a grammarian and philologist, his teaching implied the great world. He had a talent for friendship: capable of the seclusions of the scholar and editor and born to an inviolable personal dignity, he possessed also an uncommon social charm which exercised itself in widening circles. His charity showed as kindliness, deference, tolerance, the sharing of the possessions his long labors had accumulated. He was a wise collector of books, and specialized in Spanish lexicons. Mrs. Hills presented to the University of California his collection of books, one of which is here inscribed to his memory.











SUR

## L'HISTOIRE ET LA LITTÉRATURE

BE

## LESPAGNE

PENDANT LE MOYEN AGE

PAR

## R. DOZY

Commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, membre correspondant de l'académie d'histoire de Madrid, associé étranger de la Soc. asiat de Paris, professeur d'histoire à l'université de Leyde, etc.

## Seconde edition

augmentée et entièrement refondue

TOME SECOND





## UNIV. OF CALIFORNIA

## RECHERCHES

SUB

## L'HISTOIRE ET LA LITTÉRATURE

DE

## L'ESPAGNE

PENDANT LE MOYEN AGE



## RECHERCHES

SUR

## L'HISTOIRE ET LA LITTÉRATURE

DE

## L'ESPAGNE

PENDANT LE MOYEN AGE

PAR

# 

## R. DOZY

Commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, membre correspondant de l'académie d'histoire de Madrid, associé étranger de la Soc. asiat. de Paris, professeur d'histoire à l'université de Leyde, etc.

#### Beconde edition

augmentée et entièrement refondue

TOME SECOND

LEYDE

E. J. BRILL

Imprimeur de l'Université

1860

DP99 D7 1860 v.2

HILLS

## LE CID

#### D'APRÈS DE NOUVEAUX DOCUMENTS

Ich weiz wol, ir ist vil gewesen, die von Tristande hant gelesen: unde ist ir doch niht vil die von ir mehte haben gelessen.

Gottfried von Strassburg, Tristan und Isolt, vs. 31 — 84.

## INTRODUCTION

Decidnos por Dios, senor, Quien sois vos? Gil Vicente, Comedia do visvo.

Parmi tous les héros que l'Espagne a produits au moyen âge, il n'en est qu'un seul qui ait acquis une réputation vraiment européenne: c'est Rodrigue Diaz de Bivar, le Cid Campéador. Les poètes de tous les temps l'ont chanté. Le plus ancien monument de la poésie castillane porte son nom; plus de cent cinquante romances célèbrent ses amours et ses combats; Guillen de Castro, un des plus mâles talents de la Péninsule, Diamante, d'autres encore, l'ont choisi pour le héros de leurs drames. Tout le monde le Vol. II.

connaît: en France, par la tragédie de Corneille, en Allemagne, par la traduction que Herder a donnée du Romancero.

D'où vient ce puissant intérêt, ce prestige attaché à ce nom? Qu'a-t-il donc fait, ce Cid, pour que l'Espagne en soit si fière, pour qu'il soit devenu le type de toutes les vertus chevaleresques, pour qu'il ait jeté dans l'ombre tous ses frères d'armes, tous les héros espagnols du moyen âge? Et puis, le Cid des cantares; des romances, des drames, est-il bien le Cid de l'histoire? Ou bien n'est-il qu'une création magnifique des poètes de la Péninsule?

Depuis bien longtemps, ces questions ont occupé les historiens de l'Espagne et de l'Europe entière. La critique historique en était encore à ses premiers tâtonnements, que déjà un poète et un historien du XV° siècle, Fernan Perez de Guzman 1, exprima des doutes sur certains points de l'histoire du Cid, et dans le siècle où nous sommes, le jésuite Masdeu n'a pas craint d'avancer que l'on ne possède sur ce héros fameux aucune notice qui soit certaine ou fondée, que l'on ne sait absolument rien à son sujet, pas même sa simple existence. Aucun autre écrivain n'a poussé le scepticisme aussi loin; mais il n'en est pas moins vrai, d'abord que certaines romances et certaines par-

<sup>1)</sup> Voyez son poème intitulé Loores de los claros varones de Espana, copla CCXIX (dans Ochoa, Rimas inéditas del siglo XV).

ties de la Cronica general renferment des erreurs et des fictions; ensuite que les anciens témoignages latins ou espagnols sont très-rares et très-maigres; car tout ce qu'on possède en ce genre se réduit au contrat de mariage entre Rodrigue et Chimène 1, et à quelques lignes d'une chronique latine, écrite dans le midi de la France, vers l'année 1141, où elle s'arrête. autres sources de l'histoire du Cid sont toutes postérieures à l'année 1212. Ce sont de courtes notices qui se trouvent dans la chronique latine de Burgos, dans les Anales Toledanos primeros, dans le Liber Regum, dans les Annales latines de Compostelle, dans la chronique de Lucas de Tuy, et dans celle de Rodrigue de Tolède; et l'on s'est demandé si l'on pouvait accorder une bien grande confiance à des chroniqueurs du XIIIe siècle, quand il s'agissait du Cid, qui, comme nous l'apprend le biographe d'Alphonse VII, était déjà devenu le héros des chants populaires un demi-siècle après sa mort. Nous possédons en outre les Gesta Roderici Campidocti, ouvrage que Risco a découvert dans la Bibliothèque du couvent de Saint-Isidore à Léon, et qu'il a publié en 1792, dans un livre qui porte ce titre: La Castilla y el mas famoso Castellano. Cette biographie assez étendue doit avoir

<sup>1)</sup> Ce document a été publié en 1601 par Sandoval (Monesterio de San Pedro de Cardena, fol. 43 r. — 44 v.), et réimprimé par Sota (Chronica de los principes de Asturias, y Cantabria, p. 651) et par Risco (La Castilla, p. vi et suiv. de l'appendice).

été écrite avant l'année 1238, époque de la prise de Valence par Jacques Ist d'Aragon; car, en parlant de la prise de Valence par les Sarrasins après la mort de Rodrigue, l'auteur dit: « et numquam eam ulterius perdiderunt. » Il n'est plus permis aujourd'hui de révoquer en doute l'existence du manuscrit de Léon. comme Masdeu l'a fait en 1805, car ce manuscrit se trouve actuellement dans la Bibliothèque de l'Académie de l'histoire à Madrid, laquelle possède aussi un autre exemplaire de ce livre, exemplaire dont l'écriture est du XVe siècle 1, tandis que celle du manuscrit de Léon, à en juger par le fac-simile des cinq premières lignes que l'on trouve dans la traduction espagnole de l'ouvrage de Bouterwek, est du XIIe ou du commencement du XIIIe siècle 2. Mais il reste encore à examiner si ce livre est en tout point digne de confiance, comme l'ont cru Risco et Jean de Müller, le célèbre historien de la Confédération suisse, qui a publié, en 1805, une histoire du Cid, ou bien si c'est un tissu de fables, comme Masdeu a tâché de le prouver dans une dissertation de 168 pages, qui se trouve dans le vingtième volume de son Historia critica de España.

D'un autre côté, on se demande s'il y a quelque

<sup>1)</sup> Voir le Memorial histórico Español, t. IV, p. xII.

<sup>2)</sup> Telle est l'opinion des traducteurs de Bouterwek; c'est aussi celle de notre savant archéologue M. le docteur Janssen, que j'ai consulté à ce sujet.

chose de vrai dans l'ancienne Chanson du Cid, que Sanchez a publiée en 1779, et dans cette partie de la Cronica general où il est question de notre héros. La Chanson a été regardée par Jean de Müller comme une source à laquelle l'historien pouvait puiser, et encore de nos jours cette opinion a trouvé des défenseurs. Quant à la Cronica general, un savant allemand, M. Huber 1, est d'avis que la partie de ce livre qui traite des affaires de Valence, n'est pas, comme on le croit ordinairement, fabuleuse et absurde; il pense au contraire qu'il est possible que ce récit ait été écrit par un Arabe valencien, contemporain du Cid, puisqu'il est à la fois simple et circonstancié, mais nullement poétique, et que le Cid y apparaît sous un jour peu favorable.

Voilà donc plusieurs questions, toutes plus ou moins épineuses, plus ou moins controversées jusqu'ici. Qu'est-ce que la chronique latine: est-elle histoire ou fiction? Qu'est-ce que la Chanson du Cid? Est-ce une chronique rimée ou bien un ouvrage d'imagination? Y a-t-il quelque chose de vrai dans la partie de la Cronica general qui traite du Cid, dans la chronique qui porte son nom, dans les romances, dans la Cronica rimada qu'a publiée M. Francisque Michel? Enfin, qu'était-ce que le Cid? Qu'a-t-il fait? Com-

Voyez l'Introduction que ce savant a ajoutée à son édition de la Chronica del Cid, Marbourg, 1844, p. Lv1 et suivantes.

ment et pourquoi est-il devenu le héros espagnol par excellence? Pourquoi son histoire, vraie ou fausse, est-elle devenue le thème favori des poètes du moyen âge? En quoi le Cid de la tradition diffère-t-il du Cid de l'histoire?

## PREMIÈRE PARTIE

LES SOURCES



Right well I wote, most mighty Soveraine, That all this famous antique history Of some th' aboundance of an ydle braine Will iudged be, and painted forgery, Rather then matter of iust memory.

But let that man with better sence advize, That of the world least part to us is red; And daily how through hardy enterprize Many great regions are discovered, Which to late age were never mentioned. Spenser, The Facric Queene, Book II.

Sus treib ich manige süche, unz ich an einem büche alle sine jehe gelas, wie dirre aventure was.

Gottfried von Strassburg, Tristan, vs. 63 — 66.

Une découverte inattendue m'a mis en état de débrouiller et d'éclaircir la matière qui nous occupe. Pendant mon séjour à Gotha, dans l'été de l'année 1844, j'examinai le manuscrit arabe 266, que le Catalogue présente comme un fragment de l'histoire d'Espagne par Maccarî. Je ne tardai pas à reconnaître que ce titre est faux, et que le manuscrit contient la première partie du troisième volume de la Dhakhîra d'Ibn-Bassâm, ouvrage qui traite des hommes de lettres qui fleurirent en Espagne dans le Ve siècle de l'Hégire 1. Je ne tardai pas non plus à m'apercevoir que ce manuscrit contient un long et important passage sur le Cid, passage d'autant plus remarquable qu'Ibn-Bassâm écrivit ce volume à Séville en 503 de l'Hégire 2, 1109 de notre ère, c'est-à-dire dix années seulement après la mort du Cid. Son récit est donc le plus ancien de tous ceux que nous possédons, puisqu'il est antérieur de trente-deux années à la chronique latine écrite dans le midi de la France, et ce qui en rehausse la valeur, c'est que l'auteur y invoque le témoignage d'une personne qui avait connu le Campéador.

Le passage dont il est question, se trouve dans le chapitre qui roule sur Ibn-Tâhir, l'ex-roi de Murcie, qui, après avoir perdu son trône, s'était établi à Valence. Je vais le traduire dans son entier, car il ne contient rien qui, par la suite, ne doive nous être éminemment utile, et quoiqu'il soit fort difficile de

<sup>1)</sup> Voyez Scriptorum Arabum loci de Abbadidis, t. I, p. 189 et suiv., où j'ai parlé longuement d'Ibn-Bassâm, de sa Dhakhîra, du manuscrit d'Oxford (2e volume) et de celui de Gotha.

<sup>2)</sup> Voyez *ibid.*, p. 197. L'année arabe 503 commence le 31 juillet 1109 et finit le 19 juillet 1110; mais il est très-certain qu'Ibn-Bassam écrivit le passage en question, avant le 24 janvier 1110, époque de la mort de Mostaîn de Saragosse. Ce prince, comme on le verra tout à l'heure, vivait encore quand Ibn-Bassam écrivit.

faire passer dans une langue moderne ce style de rhéteur, hérissé de périphrases verbeuses et de métaphores bizarres, je tâcherai cependant de rendre les paroles de l'auteur aussi littéralement que je pourrai le faire sans nuire à la clarté et sans trop heurter le génie de la langue française:

«Ibn-Tâhir écrivit une lettre à Ibn-Djahhâf, quand le cousin germain de ce dernier se fut révolté à Valence. Nous en empruntons ce qui suit:

«Comme les preuves que vous m'avez données de votre bienveillance, mon respectable ami, sont pour moi un habit que je n'ôterai jamais, et que vous m'avez imposé la reconnaissance comme un précieux fardeau que je ne cesserai de porter, je vais me confier à vous les yeux fermés, et j'imputerai la faute de ce qui s'est fait à un injuste destin. Après sa révolte qui, à ce qu'il pense, l'a porté jusqu'aux étoiles et l'a rendu bien supérieur aux habitants du ciel, votre cousin (que Dieu nous fasse jouir longtemps de ses talents!) me regardait de travers, et il croyait que je lui portais envie ou que j'étais son rival. Mais que Dieu maudisse celui qui lui envie cette magnifique révolte;

Elle n'était faite que pour lui, et il n'était fait que pour elle 2!

<sup>1)</sup> Voyez le texte dans l'Appendice, n° I.

<sup>2)</sup> Ce vers, qu'Ibn-Tâhir place ici par ironie, est sans doute d'un poète ancien, et je suppose qu'il se trouvait dans un poème composé à la louange d'un prince. Le pronom féminin se rapporterait donc

«Puis son noble courroux s'est déchaîné contre moi, et il m'a tracassé de toutes les manières. pendant je dévorais mes chagrins quelque cuisants qu'ils fussent; je faisais semblant de ne pas m'apercevoir de ses desseins; je cachais ma douleur si grande qu'elle fût; je ne me vengeais qu'en lui faisant du Mais aujourd'hui il a eu l'idée (et il en a de détestables) de combler la mesure de l'iniquité et de l'insolence, et il m'est arrivé une chose si étrange que je n'avais jamais pu la supposer; aussi la cause de sa conduite m'est inexplicable. Quand mon messager est venu le trouver pour l'interroger sur certaines choses, il lui a montré un visage morne et refrogné: il lui a tourné le dos et a fait preuve d'un insupportable orgueil. Néanmoins j'ai su me contenir, car j'ai voulu respecter la bienséance et ne faire que ce qui était convenable; mais ce n'est pas par respect pour Abou-Ahmed que je me suis contenu, et ses procédés envers moi n'ont pas été tels qu'ils dussent m'empêcher d'agir.

«Je le jure solennellement: si le destin vous conduit vers moi et que je me trouve encore ici, je vous ferai goûter tous les plaisirs et je vous porterai sur les mains, vous et vos amis <sup>1</sup>. Mais que Dieu vous

au mot الرياسة, et le sens serait: «le trône n'était fait que pour lui, et il n'était fait que pour le trône. «

<sup>1)</sup> Dans le texte, Ibn-Tâhir se compare à un chameau, et il dit:

laisse longtemps dans votre demeure, et qu'il la protége contre les malheurs! Qu'il vous conserve votre haute dignité qui vous servira de marchepied pour arriver à des charges encore plus éminentes! Que l'élévation de celui dont je vous ai parlé, ne vous porte pas malheur, mais que sa chute vous porte bonheur! Car on ne souffre pas longtemps un homme tel que lui; il ne reste pas longtemps en place, et on ne lui accorde pas un long délai!

«Abou-'l-Hasan 1 dit: Cet Abou-Abdérame ibn-Tâhir vécut assez longtemps pour être témoin de la chute de tous les princes des petites dynasties, et de la calamité qui frappa les musulmans de Valence; calamité qui fut causée par le tyran le Campéador, que Dieu le mette en pièces! Il fut alors jeté en prison dans cette Marche, l'an 488 2. De sa prison, il écrivit à un de ses amis une lettre où il dit:

« Je vous écris au milieu du mois de Cafar. Nous sommes devenus prisonniers après une suite de malheurs si graves qu'ils n'ont jamais eu leurs pareils. Si vous pouviez voir Valence (que Dieu veuil-

<sup>&</sup>quot;je vous porterai sur mes épaules et sur mon dos, vous et vos amis."

<sup>1)</sup> C'est-à-dire Ibn-Bassâm (Abou-'l-Hasan Ali ibn-Bassâm), comme porte le man. B.

<sup>2)</sup> Cette date est fausse, comme nous le verrons plus tard. Ibn-Tâhir écrivit la lettre qu'on va lire, au milieu de Çafar 487, c'està-dire le 6 mars 1094. Il était alors prisonnier dans le camp du Cid, auquel il avait été livré par Ibn-Djahhâf.

le la favoriser d'un regard et lui rendre sa lumière!), si vous pouviez voir ce que le destin a fait d'elle et de son peuple, vous la plaindriez, vous pleureriez ses malheurs: car les calamités lui ont enlevé sa beauté: elles n'ont laissé aucune trace de ses lunes ni de ses étoiles! Ne me demandez donc pas ce que je souffre, quelles sont mes angoisses, quel est mon désespoir! A présent je suis obligé de racheter ma liberté au prix d'une rançon, après avoir affronté des périls qui m'ont presque ôté la vie. Il ne me reste d'autre espoir que la bonté de Dieu, à laquelle il nous a accoutumés, et sa bienveillance qu'il nous a garantie. vous ai fait partager mes chagrins, car il faut tout partager avec son ami, et je connais votre fidélité et le bienveillant intérêt que vous me portez. fait aussi pour pouvoir demander de vous une sincère et fervente prière en ma faveur: peut-être une telle prière sera-t-elle suivie de ma mise en liberté, car Dieu (son nom soit glorifié!) aime à exaucer les prières. Puissiez-vous toujours voir ses bénédictions dans l'endroit où vous vous trouvez!»

«Abou-'l-Hasan dit: Puisque nous avons parlé de Valence, nous devons faire connaître la calamité qui la frappa, et nous devons dire quelque chose de la guerre dont cette province fut le théâtre: guerre dont la course précipitée ne se prolongea que trop longtemps pour l'Islâm, et que les grands et perpétuels efforts d'hommes justement inquiets ne purent réprimer. Nous devons aussi faire connaître les raisons des crimes commis pendant cette guerre, et des maux que les musulmans eurent à endurer; nous devons nommer ceux qui marchèrent sur le chemin de cette guerre, ceux qui entraient et sortaient par les portes de ces combats acharnés.

"RÉCIT DE LA CONQUÊTE DE VALENCE PAR L'ENNEMI, ET DE LA RENTRÉE DES MUSULMANS DANS CETTE VILLE.

« Abou-'l-Hasan dit: Dans le quatrième volume 1. nous placerons, s'il plaît à Dieu, quelques sentences et quelques phrases, qui feront voir comment Alphonse (que Dieu le mette en pièces!), le tyran des Galiciens, ce peuple infidèle, s'empara de la ville de Tolède, cette perle placée au milieu du collier, cette tour la plus élevée de l'empire dans cette Péninsule. Nous expliquerons alors les raisons qui firent obtenir à Alphonse le gouvernement de cette ville, et qui lui accommodèrent là un doux lit, de sorte qu'il maniât aisément les habitants, dorénavant semblables à des chameaux dociles, et qu'il établît sa résidence dans ces hautes murailles. Yahyâ ibn-Dhî-'n-noun, qui portait le surnom royal d'al-Câdir-billâh, fut celui qui attisa le premier le feu de la guerre, et le fit flamber. Lorsqu'il céda Tolède (que Dieu veuille renouveler sa splendeur passée et récrire son nom sur

l) Ce quatrième volume n'existe pas en Europe, ou du moins on ne l'a pas encore trouvé.

le registre des villes musulmanes!) à Alphonse, il stipula que ce dernier s'engagerait à lui soumettre la rebelle Valence, et à lui prêter son appui pour conquérir et occuper cette capitale, cet appui dùt-il être exigu; car Câdir savait qu'auprès d'Alphonse il ne serait qu'un prisonnier ou un domestique. mit donc en route; mais les portes des châteaux se fermèrent devant lui, et les auberges ne voulurent pas A la fin il arriva à la forteresse de Cuenca, auprès de ses partisans, les Beni-'l-Faradj, ainsi que nous le raconterons, s'il plaît à Dieu, dans le quatrième volume. Les Beni-'l-Faradj étaient ses serviteurs les plus fidèles et les aveugles exécuteurs de ses ordres, aussi bien de ceux qu'il avouait que de ceux qu'il démentait. Au commencement, ce fut par leur appui qu'il parvint à son but; à la fin, ce fut auprès d'eux qu'il se retira. Puis il commença à se mettre en relation avec Ibn-Abdalazîz: il sut coudre excuses à excuses, et dans ses lettres il donna à son affaire un tour spécieux. Ibn-Abdalazîz riait rarement alors, mais il pleurait souvent: quelquefois il disait ce qu'il pensait, mais ordinairement il le cachait. Les astres roulent toujours, et l'ordre de Dieu s'exécute quoi qu'il arrive!

« Sur ces entrefaites, on apprit qu'Ibn-Abdalazîz avait rendu le dernier soupir, et que ses deux fils se querellaient à Valence. Alors Ibn-Dhî-'n-noun se rendit vers cette ville aussi rapidement que les catâs

tombent sur les bords de l'eau ', et il y arriva à l'improviste, ainsi qu'un espion vient interrompre tout à coup un rendez-vous d'amour.

Plus tard, dans l'année 479, les princes de notre pays se mirent en rapport avec l'émir des musulmans 2 (que Dieu lui soit propice!), ainsi que nous l'avons dit plus haut, et celui-ci remporta sur le tyran Alphonse (que Dieu le mette en pièces!) cette glorieuse victoire du vendredi, comme nous l'avons raconté 3. Alphonse (que Dieu le maudisse!) retourna alors vers son pays; mais il ressemblait à un oiseau dont les ailes ont été brisées, à un malade qui a de la peine à respirer. Alors la poitrine de ce Yahyâ ibn-Dhî-'n-noun se trouva dégagée; il aspira l'air vital, et, heureux d'avoir encore un souffle de vie, il fit ce que firent tous les autres princes: il conclut une alliance avec l'émir des musulmans.

«Mais, comme nous l'avons dit, le mauvais vouloir des princes augmentait tous les jours, et leurs calomnies mutuelles rampaient de l'un à l'autre. Dieu permit alors à l'émir des musulmans de déjouer leurs

<sup>1)</sup> Le catâ est une espèce de perdrix; M. de Sacy en a parlé fort au long dans sa Chrestomathie arabe (t. II, p. 367 et suiv.). Chanfarâ, dans le magnifique poème (vs. 36 et suiv.) que M. Fresnel a traduit avec tant de talent et de bonheur, se glorifie que, grâce à l'extrême rapidité de sa course, il arrive avant les catâs à la citerne.

<sup>2)</sup> Tel était le titre que portait Yousof ibn-Téchoufin l'Almoravide.

<sup>3)</sup> Il s'agit ici de la bataille de Zallaca, livrée le vendredi 23 octobre 1086.

intrigues, de guérir les maux que causait leur jalousie, et de délivrer tous les musulmans de leurs mauvaises actions et de leurs desseins abominables. Il commença à le faire, ainsi que nous l'avons dit, dans l'année 483. Son autorité fut reconnue aussitôt dans toutes les provinces, et, dans les prières publiques, les prédicateurs prononçaient son nom avec orgueil. Pendant le reste de l'année 483, et pendant l'année suivante, il continua à chasser les roitelets de leurs trônes, ainsi que le soleil chasse les étoiles devant lui, et à faire disparaître jusqu'aux derniers vestiges de leur puissance. A cette occasion Abou-Tammâm ibn-Riyâh composa ce vers:

Leurs pays ressemblent à des femmes qu'un destin inexorable force à divorcer d'avec leurs époux.

Et quand les Beni-Abbâd eurent été detrônés, Abou-'l-Hosain ibn-al-Djadd composa ceux-ci, dans lesquels il fait allusion, je crois, au seigneur de Majorque ':

Allez dire à celui qui espère pouvoir dormir tranquillement: Vos reins sont bien loins de la couche! Quand vous voyez que le destin a brisé en pièces les montagnes de Radhwâ², que croyez-vous qu'il fera d'un papillon?

<sup>1)</sup> Le seigneur de Majorque était alors Nâcir-ad-daula Mobaschir. Il avait été nommé au gouvernement de cette île par Alî ibn-Modjéhid, le seigneur de Dénia; mais quand celui-ci eut été privé de ses États par Moctadir de Saragosse, il s'était déclaré indépendant. Voir Ibn-Khaldoun, man., t. IV, fol. 28 v.

<sup>2)</sup> Radhwâ est le nom d'une chaîne de montagnes près de Médine. C'est ici que le poète fait allusion aux Abbâdides, qu'à cause de

Quand Ahmed ibn-Yousof ibn-Houd, celui qui, aujourd'hui encore, gouverne la Marche de Saragosse 1, s'aperçut que les soldats de l'émir des musulmans sortaient de chaque défilé, et que, du haut de tous les beffrois, ils épiaient ses frontières, il hala après eux un chien de Galice 2, appelé Rodrigue et surnommé le Campéador. C'était un homme qui faisait métier d'enchaîner les prisonniers; il était le fléau du pays;

leur bravoure et de leur puissance, il compare à de hautes montagnes.

<sup>1)</sup> Ahmed Mostaîn, roi de Saragosse, mourut dans cette même année 503, où Ibn-Bassâm écrivit. Ibn-al-Abbâr (p. 224) donne la date précise de la mort de ce prince, quand il dit: "Il fut tué dans la guerre sainte, non loin de Tudèle, le lundi, 1er jour de Redjeb de l'année 503. " Le 1er Redjeb 503 tombe réellement un lundi, et il répond au 24 janvier 1110. La mort de Mostaîn est fixée à la même année dans une charte de Sainte-Marie d'Yrache, que cite Moret (Annales de Navarra, t. II, p. 83). Dans une autre charte, citée par Blancas (Aragon. rer. comment., p. 637), on lit: "Facta carta Era 1148, anno quo mortuus est Almustahen super Valterra " ---Valtierra se trouve près de Tudèle, au nord de cette ville - "et occiderunt eum milites de Aragone et de Pampilona, noto die vuur. Kal. April. Regnante Domino nostro Iesu Christo, et sub eius gratia Anfusus, " — Alphonse Ier, roi d'Aragon et de Navarre, le mari d'Urraque de Castille et de Léon - gratia Dei Imperator de Leone et Rex totius Hispaniæ, maritus meus. Blancas, Briz Martinez (Hist. de San Juan de la Pena, p. 724) et Moret (loco laud. et p. 86) ont conclu de là que Mostain mourut le 24 mars (qui tombe un jeudi) 1110; mais la date qui suit les mots solennels noto die, est ici, comme toujours, celle où la charte a été écrite, et non celle de l'événement dont il vient d'être parlé en parenthèse. n'indique donc pas le jour, mais seulement l'année, où Mostaîn fut tué.

<sup>2)</sup> Par le mot Galice, Ibn-Bassam et les auteurs de son temps entendent la Castille et Léon.

il avait livré aux roitelets arabes de la Péninsule plusieurs batailles, dans lesquelles il leur avait causé des maux de toute sorte. Les Reni-Houd l'avaient fait sortir de son obscurité 1: ils s'étaient servis de son appui pour exercer leurs violences et exécuter leurs vils et méprisables projets; ils lui avaient livré différentes provinces de la Péninsule, de sorte qu'il avait été à même de parcourir les plaines en vainqueur et de planter sa bannière dans les plus belles villes. Aussi sa puissance était devenue très-grande, et il n'y avait contrée d'Espagne qu'il n'eût pillée. Quand donc cet Ahmed, de la famille des Beni-Houd, craignit la chute de sa dynastie et qu'il vit ses affaires s'embrouiller, il voulut placer le Campéador entre soi et l'avant-garde de l'armée de l'émir des musulmans. Par conséquent, il lui fournit l'occasion d'entrer sur le territoire valencien, et lui donna de l'argent et des troupes. Campéador mit donc le siège devant Valence, où la discorde avait éclaté et où les habitants s'étaient divisés en plusieurs factions. Voici pourquoi. Quand le faqui Abou-Ahmed ibn-Djahhâf, qui remplissait alors à Valence l'emploi de cadi, vit d'un côté la nombreuse armée des Almoravides, et de l'autre, ce tyran que Dieu maudisse, il excita une sédition. Il prit exemple sur le filou qui a d'excellentes occasions pour

<sup>1)</sup> Il ne faut voir ici qu'une de ces phrases de rhéteur, qui en disent plus que l'auteur n'en voulait dire.

exercer son métier quand il y a de la rumeur sur le marché; il voulut obtenir le gouvernement en trompant les deux partis; mais il avait oublié l'histoire du renard et des deux bouquetins 1. D'abord il prit à son service un petit nombre des soldats de l'émir des musulmans; puis il fondit avec eux sur le palais du méchant Ibn-Dhî-'n-noun, dans un moment où celui-ci ne se tenait pas sur ses gardes et où ses soldats n'étaient pas auprès de lui, de sorte qu'il n'avait d'autres défenseurs que ses larmes, et que personne ne pouvait le plaindre, hormis le fer de la lance (qui le frappa). Alors il le tua, dit-on, par la main de l'un des Beni-'l-Hadîdî, qui voulait venger ceux de ses parents qu'Ibn-Dhî-'n-noun avait tués, ou qu'il avait privés de leurs dignités. (L'histoire de ces Be-

<sup>1)</sup> Un renard vit un jour deux bouquetins qui se donnaient trèschaudement des coups de corne; leur sang coulait à grands flots. Il faut profiter de tout, pensa le rusé compère, et il se mit à lécher le sang qu'avaient perdu les deux champions. Mais ceux-ci qui, à ce qu'il paraît, avaient des idées très-rigides sur la propriété, ne goûtèrent nullement l'idée du fin matois: oubliant leur querelle, ils l'attaquèrent tous les deux et le tuèrent sur la place.

J'étais dans le même cas qu'Ibn-Djahhâf: comme lui, j'avais oublié cette fable, que j'avais pourtant lue dans Bidpai (p. 94). Mon excellent ami, M. Defrémery, a eu la bonté de me le rappeler, en ajoutant qu'elle est racontée aussi dans le Pantchatantra (livre I, chap. intitulé Aventures de Déva-Sarma, cité par Aug. Loiseleur des Longchamps, Essai sur les fables indiennes et sur leur introduction en Europe, p. 33, 34), dans l'Anwâri Sohaili (édit. de 1829, p. 72) et dans l'Homayoun nâmeh (Contes et fables indiennes de Bidpaī et de Lokman, traduites par Galland, t. I, p. 310, 311).

ni-'l-Hadîdî sera racontée plus tard, s'il plaît à Dieu, et les détails en seront exposés dans ce livre, à l'endroit convenable l.) A l'occasion du meurtre d'Ibn-Dhî-'n-noun Câdir par Ibn-Djahhâf, Abou-Abdérame ibn-Tâhir composa ces vers:

Doucement, ô toi dont un œil est bleu et l'autre noir 2, car tu as commis un crime horrible: tu as tué le roi Yahyâ, et tu t'es revêtu de sa tunique 3. Le jour où tu seras récompensé comme tu le mérites, viendra inévitablement!

« Quand Abou-Ahmed eut exécuté son projet, et que son pouvoir, à ce qu'il prétendait, se fut affermi, des troubles éclatèrent et les glaives se tournèrent les uns contre les autres. Il n'y avait là rien d'étonnant, car Abou-Ahmed se trouva obligé de régler les affaires publiques dont il n'avait jamais sondé les secrets, de remplir des fonctions administratives dont il n'était pas habitué à s'acquitter avec rapidité, dont il ne connaissait pas les difficultés nombreuses; il ne savait pas que gouverner est tout autre chose que de dire à des hommes qui se disputent, ce que commande la loi; il ne savait pas que commander des troupes est tout autre chose que de déclarer tel contrat de plus grande valeur que tel autre, ou de faire un

<sup>1)</sup> D'après le man. B., le passage auquel Ibn-Bassâm renvoie ici, se trouve dans le quatrième volume de son ouvrage.

<sup>2)</sup> Quand on lit الأحنف, comme porte le man. B., il faut traduire: «ô toi, l'homme aux jambes torses.»

<sup>3)</sup> C'est-à-dire, tu t'es approprié les vêtements royaux, tu as usur-pé le trône.

choix entre différents témoignages. Il ne s'occupa que des trésors d'Ibn-Dhî-'n-noun, dont il s'était rendu maître, et ces trésors lui faisaient oublier qu'il était de son devoir de réunir des soldats et d'administrer les provinces. Il fut abandonné par la petite troupe almoravide qu'il avait prise à son service, et dans laquelle les Valenciens voyaient leur meilleur appui contre les périls dont les menaçait la présence de leur cruel ennemi.

«Rodrigue désira donc plus ardemment que jamais de s'emparer de Valence. Il se cramponna à cette ville comme le créancier se cramponne au débiteur; il l'aima comme les amants aiment les lieux où ils ont goûté les plaisirs que donne l'amour. Il lui coupa les vivres, tua ses défenseurs, lui causa toutes sortes de maux, se montra à elle sur chaque colline. Combien de superbes endroits (où l'on n'osait former le vœu d'arriver, que les lunes et les soleils n'osaient espérer d'égaler en beauté) dont ce tyran s'empara et dont il profana le mystère! Combien de charmantes jeunes filles (quand elles se lavaient le visage avec du lait, le sang jaillissait de leurs joues; le soleil et la lune leur enviaient leur beauté; le corail rivalisait avec les perles dans leur bouche) épousèrent les pointes de ses lances, et furent écrasées sous les pieds de ses insolents mercenaires!

«La faim força les Valenciens à manger des animaux immondes. Abou-Ahmed ne savait que faire; les maux dont il était lui-même la cause, lui avaient fait perdre la tête. Il implora le secours de l'émir des musulmans, quoique celui-ci fût à une grande distance; quelquefois il put lui faire entendre ses plaintes et l'exciter à venir le secourir; d'autres fois on l'en empêcha. L'émir des musulmans prenaît intérêt à son sort; mais comme il était loin de Valence et que le destin en avait disposé autrement, il ne put le secourir assez tôt. Lorsque Dieu a résolu une chose, il lui ouvre les portes et aplanit les obstacles!

«Le tyran Rodrigue obtint l'accomplissement de ses infâmes souhaits. Il entra dans Valence l'année 488 1, en usant de fraude, selon sa coutume. Le cadi s'était humilié devant lui; il l'avait reconnu pour son souverain et il avait obtenu de lui un traité. traité ne fut pas observé longtemps. Ibn-Djahhâf resta pendant peu de temps auprès de Rodrigue, qui s'ennuyait de sa présence et qui voulait le faire tomber. Il en trouva le moyen, dit-on, au sujet d'un trésor d'une très-grande valeur, qui avait appartenu à Ibn-Dhî-'n-noun. Rodrigue, dès qu'il fut entré dans Valence, avait interrogé le cadi à ce propos, et l'avait fait jurer, en présence d'un grand nombre d'hommes des deux religions, qu'il ne possédait pas ce trésor. Le cadi avait prêté les serments les plus solennels; il ne savait pas quelles calamités et quelles dou-

<sup>1)</sup> Cette date est fausse, comme l'observe très-bien Ibn-al-Abbâr-L'auteur aurait dû dire: l'année 487.

leurs l'avenir lui réservait! Rodrigue avait conclu avec lui une convention en présence des deux partis, convention qui avait été signée par les hommes les plus considérés des deux religions, et où il avait été déclaré que, si dans la suite Rodrigue trouvait ce trésor chez le cadi, il aurait le droit de lui retirer sa protection et de verser son sang. Peu de temps après. Rodrigue découvrit que le cadi possédait ce trésor: il le prétendit du moins, mais peut-être n'était-ce qu'un faux prétexte. Quoi qu'il en soit, il lui enleva ses biens et le fit torturer de même que ses fils, jusqu'à ce que le malheureux cadi, accablé de douleur, n'espérât plus rien; puis il le fit brûler vif. Un témoin oculaire m'a raconté que le cadi fut enfoncé jusqu'aux aisselles dans une fosse qui avait été creusée à cet effet, et que, lorsque le feu eut été allumé autour de lui, il rapprocha de son corps les tisons ardents, afin de hâter sa mort et d'abréger son supplice. Que Dieu veuille écrire cet acte sur la page où il a enregistré les bonnes actions du cadi; qu'il veuille le regarder comme suffisant pour effacer les péchés qu'il avait commis; que dans la vie future, il daigne nous épargner ses douloureux châtiments, et nous aider à faire des choses qui nous méritent son approbation!

«Le tyran (que Dieu le maudisse!) voulut alors brûler aussi la femme et les filles du cadi; mais un des siens le pria d'épargner leur vie, et après avoir éprouvé quelques difficultés, il le fit abandonner son projet. Il préserva donc ces femmes du supplice que Rodrigue voulait leur faire souffrir.

« Cette terrible calamité fut un coup de foudre pour tous les habitants de la Péninsule, et couvrit toutes les classes de la société de douleur et de honte.

«La puissance de ce tyran alla toujours en croissant, de sorte qu'il fut un lourd fardeau pour les contrées basses et pour les contrées élevées, et qu'il remplit de crainte les nobles et les roturiers. qu'un m'a raconté l'avoir entendu dire, dans un moment où ses désirs étaient très-vifs et où son avidité était extrême: — Sous un Rodrigue cette Péninsule a été conquise, mais un autre Rodrigue la délivrera; parole qui remplit les cœurs d'épouvante, et qui fit penser aux hommes que ce qu'ils craignaient et redoutaient, arriverait bientôt! Pourtant cet homme, le fléau de son temps, était par son amour pour la gloire, par la prudente fermeté de son caractère et par son courage héroïque, un des miracles du Seigneur. Peu de temps après, il mourut à Valence d'une mort naturelle. La victoire suivait toujours la bannière de Rodrigue (que Dieu le maudisse!); il triompha des barbares; à différentes reprises il combattit leurs chefs, tels que Garcia, surnommé par dérision Bouche-Tortue, le comte de Barcelone 1 et le fils de Ra-

<sup>1)</sup> Dans le texte il y a le prince (ou le chef) des Francs. Les

mire 1: alors il mit en fuite leurs armées, et tua avec son petit nombre de guerriers leurs nombreux soldats. On étudiait, dit-on, les livres en sa présence; on lui lisait les faits et gestes des anciens preux de l'Arabie, et quand on en fut arrivé à l'histoire de Mohallab, il fut ravi en extase et se montra rempli d'admiration pour ce héros.

« A cette époque Abou-Ishâc ibn-Khafâdja composa sur Valence les vers suivants <sup>2</sup>:

Les glaives ont sévi dans ta cour, ô palais! La misère

historiens arabes plus modernes donnent indistinctement le nom de Francs à tous les peuples chrétiens de la Péninsule; mais Ibn-Bassâm donne constamment aux Castillans et aux Léonais le nom de Galiciens, aux Navarrais celui de Basques, et aux Catalans celui de Francs. La Cronita general les appelle aussi Franceses. Les troubadours appellent ordinairement les Catalans par leur nom véritable; mais quelquefois ils leur donnent aussi celui de Francs. Voyez, par exemple, l'appel à la croisade contre l'Almohade Yacoub Almanzor, par Gavaudan le Vieux (apud Raynouard, Choix des poésies originales des troubadours, t. IV, p. 87). On sait que la Catalogne était un fief français.

<sup>1)</sup> Tous les rois d'Aragon portent chez les Arabes le nom de fils de Ramire.

<sup>2)</sup> Le célèbre poète Ibn-Khafâdja était né à Alcira en 1058, et mourut en 1139. Ibn-Bassâm (man. de Gotha, fol. 144 r. — 183 v.), Ibn-Khâcân (Calâyid, Livre IV, ch. 1er) et Ibn-Khallicân (t. I, p. 19, 20 éd. de Slane) lui ont consacré des articles. Son Dîwân se trouve dans la Bibliothèque de l'Escurial (n° 376), dans celle du musée asiatique à Saint-Pétersbourg, dans celle de Copenhague, dans celle de Cid Hammouda à Constantine, et enfin dans la Bibl. impériale (Asselin 418, 1518 du suppl. ar.). M. Defrémery a eu la bonté de feuilleter ce dernier exemplaire, mais il n'y a pas trouvé les quatre vers que cite Ibn-Bassâm.

et le feu ont détruit tes beautés! Quand à présent on te contemple, on médite longtemps et on pleure.... Ville infortunée! Tes habitants ont été les pelotes que se renvoyaient les désastres; toutes les angoisses se sont agitées dans tes rues désertes! La main du malheur a écrit sur les portes de tes cours: Tu n'es plus toi-même; tes maisons ne sont plus des maisons!

«Quand l'émir des musulmans (que Dieu lui soit propice!) eut entendu cette affreuse nouvelle et qu'il eut appris cet horrible malheur, il fit de grands efforts; Valence lui était un fétu dans l'œil; il ne songeait qu'à elle; elle seule occupait ses mains et sa langue. Ayant envoyé pour la reconquérir des troupes et de l'argent, il tendit ses lacets. Le sort des armes fut inégal: tantôt la victoire se déclara pour l'ennemi, tantôt pour les troupes de l'émir des musulmans. A la fin, celui-ci effaça la honte qui avait frappé la ville, et lava les outrages qu'elle avait recus. Le dernier des généraux qu'il y envoya à la tête d'une nombreuse armée, fut l'émir Abou-Mohammed Mazdalî 1, la pointe de l'épée de l'émir des musulmans et le cordon dont celui-ci se servait pour enfiler ses perles. Dieu lui fit conquérir la ville et permit qu'elle fût délivrée par lui, dans le mois de Ra-

<sup>1)</sup> Ce nom étant d'origine berbère, les lexicographes arabes n'en donnent pas la prononciation; mais j'ai cru devoir suivre celle que l'on trouve dans un man. d'Ibn-Khaldoun que possède la Bibl. de Paris (مَوْدُالُولُ), et dans une ancienne chronique espagnole, les

Paris (مزدالي), et dans une ancienne chronique espagnole, les Anales Toledanos II (p. 403 : Almazdali; l'article est de trop).

madhân 1 de l'année 495. Que Dieu veuille lui assigner une place dans le septième ciel, et qu'il daigne le récompenser de son zèle et de ses combats pour la sainte cause, en lui accordant les plus belles récompenses qui soient réservées à ceux qui ont pratiqué la vertu!

«A cette époque, Abou-Abdérame ibn-Tâhir écrivit au vizir Abou-Abdalmelic ibn-Abdalazîz une lettre où il dit:

« Je vous écris au milieu du mois béni 2; nous avons remporté la victoire, car les musulmans sont entrés dans Valence (que Dieu veuille lui rendre la force!), après qu'elle a été couverte de honte. L'ennemi en a incendié la plus grande partie, et il l'a laissée dans un tel état qu'elle est propre à stupéfier ceux qui s'informent d'elle, et à les plonger dans une silencieuse et morne méditation. Elle porte encore les vêtements noirs dont il l'a couverte; son regard est encore voilé, et son cœur qui s'agite sur des charbons ardents, pousse encore des soupirs. Mais

<sup>1)</sup> Ce renseignement est inexact. En 495, Ramadhân commençait le 19 juin et finissait le 18 juillet 1002; mais d'après Ibn-al-Abbâr (dans l'Appendice, n° II), Valence fut reconquise dans le mois de Redjeb 495, et Ibn-al-Khatîb donne la date précise, à savoir le 15 Redjeb, c'est-à-dire, le 5 mai 1102. Les Anales Toledanos I disent de même: "El Rey D. Alfonso dexó deserta á Valencia en el mes de Mayo, Era 1140." Le fait est qu'Ibn-Bassâm a tiré une fausse conclusion de la lettre d'Ibn-Tâhir.

<sup>2)</sup> Ramadhân.

son corps délicieux lui reste; il lui reste son terrain élevé qui ressemble au musc odorant et à l'or rouge, ses jardins qui abondent en arbres, son fleuve rempli d'eaux limpides; et grâce à la bonne étoile de l'émir des musulmans et aux soins qu'il lui vouera, les ténèbres qui la couvrent se dissiperont; elle recouvrera sa parure et ses bijoux; le soir elle se parera de nouveau de ses robes magnifiques; elle se montrera dans tout son éclat, et ressemblera au soleil quand il est entré dans le premier signe du zodiaque . Louange à Dieu, le roi du royaume éternel, parce qu'il l'a purgée des polythéistes! A présent qu'elle a été rendue à l'Islâm, nous pouvons de nouveau nous glorifier d'elle, et nous consoler des douleurs que le destin et la volonté de Dieu avaient causées.»

«Vers la même époque <sup>2</sup>, il écrivit au vizir et faqui Ibn-Djahhâf cette lettre de condoléance sur la mort de son cousin germain qui avait été brûlé et dont nous avons parlé plus haut:

«Un homme qui comme vous (que Dieu veuille vous épargner les malheurs!) est plein de religion et inébranlable dans la foi, qui a une conscience pure, qui cherche en vain son égal, qui a une incontestable su-

On sait que le soleil entre dans le signe du bélier à l'équinoxe du printemps.

<sup>2)</sup> Plus tard, lit-on dans le man. A.; mais il est certain que la lettre suivante a été écrite longtemps avant celle qu'Ibn-Bassâm vient de rapporter.

périorité d'esprit et qui connaît les vicissitudes de la fortune. — un tel homme supporte patiemment les calamités: il les dédaigne et les méprise, car il sait que telles sont les vicissitudes du destin et de la fortune, qu'il y a un temps où il faut mourir, et que le sort a réglé d'avance tout ce qui arrive. Eh bien! le malheur (plaise à Dieu qu'il ne vous atteigne jamais et que jamais il ne nous vous enlève!) a voulu que le faqui, le cadi Abou-Ahmed (que Dieu lui pardonne ses péchés!) fût privé de sa haute dignité et mis à mort. Les étoiles de la gloire, je le jure, ont disparu alors que cet homme honorable a péri; les cieux de la noblesse ont versé des larmes quand il tomba et quitta ce monde. En effet, par sa belle conduite et par le secours qu'il prêtait aux infortunés, il ressemblait à la pluie pendant un été stérile, au lait pendant le temps où l'on n'en trouve que dissicilement; loin d'être cruel, il aimait à pardonner les offenses; il était affable envers ses voisins et fort estimé par ses amis; il séduisait les cœurs par ses manières courtoises, et asservissait les hommes libres par sa bonté. A présent qu'il est mort et que le feu a consumé ses membres, le monde porte le deuil. Comme il gouvernait la ville avec soin et qu'il exterminait ses ennemis, elle verse maintenant sur lui des larmes aussi abondantes que les gouttes d'une pluie de printemps, et partout elle déplore sa perte. Oh! que la mort l'a enlevé vite! Et cela dans un temps où il était votre joie,

où il vous avait donné la gloire pour collier, et où il avait élevé votre puissance au-dessus de toute autre! Mais ayons confiance, si grand que soit notre malheur, car nous avons été créés par Dieu et nous retournerons vers lui; sachons supporter notre perte avec une résignation dont Dieu nous récompensera largement dans la vie future, quoique nous ayons toute raison de nous affliger, puisque le trépassé était d'une origine illustre, qu'il était pour nous une montagne inaccessible à nos ennemis, et un asile situé sur la hauteur. Le même malheur nous a frappés tous les deux; mais tâchons de nous consoler; si nous y réussissons, ce sera pour nous le plus précieux trésor dans l'autre vie, et nous aurons droit à la plus grande rémunération.»

«Abou-'l-Hasan dit: Abou-Abdérame a composé tant d'excellentes pièces, et ses pensées et ses actions sont si belles, que ses faits ne peuvent être racontés tous ici, et que la noblesse de son caractère ne peut être décrite avec les développements convenables. Mais j'ai copié la plupart de ses compositions dans un livre à part, auquel j'ai donné le titre de Fil de perles, sur les lettres d'Ibn-Tâhir. En ce moment, il vit à Valence; il a conservé l'usage de toutes ses facultés, bien qu'il soit âgé de quatre-vingts ans environ. Il a encore bonne ouïe; il n'a pas cessé de mettre sur le papier des idées qui ôtent tout leur éclat aux colliers de perles, et en comparaison desquelles les nuits éclai-

rees par un beau clair de lune sont obscures. Mais ce que nous avons écrit peut suffire, car quel homme pourrait donner tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet?»

Ibn-Bassâm, on l'a vu, ne donne pas une biographie proprement dite du Cid; il se contente d'indiquer les principaux faits qui signalèrent le cours de sa vie. Cependant les renseignements qu'il fournit, sont d'une très-grande importance. Selon lui, Rodrigue avait été d'abord au service des Beni-Houd, les rois arabes de Saragosse. Les Gesta disent la même chose. Masdeu (p. 177, 178) a trouvé cette circonstance tout à fait incroyable; les auteurs contemporains du Cid, prétend-il, et ceux des deux siècles suivants, n'ont jamais insinué une pareille chose; c'est donc une fable inventée par les romanceros et les jongleurs; impossible de croire qu'un prince mahométan accorde sa confiance et son amitié à un ennemi de sa religion, que les sujets de ce prince tolèrent parmi eux un tel homme. «C'est pousser les choses jusqu'au bout!» s'écrie Masdeu. Sans doute, il y a ici quelque chose de bien ridicule; mais ce n'est pas le récit de l'historien latin, soutenu qu'il est par le témoignage d'un auteur arabe, contemporain du Cid.

Ibn-Bassâm atteste aussi que Rodrigue combattit, à différentes reprises, le comte de Barcelone, le roi d'Aragon et Garcia, surnommé Bouche-Tortue, sobriquet que les auteurs chrétiens ont épargné à leur compatriote Garcia Ordonez, le comte de Najera,

l'ennemi mortel du Cid. Masdeu nie qu'une seule de ces guerres, racontées dans les Gesta, ait eu lieu.

Le récit du siège de Valence, tel que le donne Ibn-Bassâm, offre plusieurs rapports avec celui de la *Cronica general*, qui a été traité d'absurde.

Enfin, il n'y a pas jusqu'à la terrible parole prononcée par Rodrigue, qui ne se retrouve; cette fois non pas dans un écrit qui veut passer pour historique, mais dans une romance <sup>1</sup>. Il est vrai que l'idée de Rodrigue y a revêtu une forme moins orgueilleuse; mais il faut faire attention que, chez Ibn-Bassâm, le Cid parle à un Arabe, tandis que, dans la romance, il parle à son suzerain. «Je ne suis pas un assez mauvais vassal, dit-il à Alphonse, pour que, avec beaucoup d'autres comme moi, je ne regagnasse rapidement ce que le roi goth perdit.»

Comme le passage d'Ibn-Bassâm semble donc démontrer que les documents chrétiens, et notamment les Gesta et la Cronica general, méritent plus de confiance que les historiens modernes ne leur en ont accordé, je crois devoir soumettre ces documents à un nouvel examen, et je commencerai par la Cronica general.

<sup>1) &</sup>quot;El vasallo desleal."

II.

أَصْيَعُ مِنَ ٱلْمِصْحَفِ في بَيْنِ ٱلزِّنْدِيقَ ٱلْأُمِّيِ

Ibn-Bassam, fol. 2 r.

Francisco.

Remember, she's the dutchess.

Marcella.

But used with more contempt, than if I were A peasant's daughter; baited, and hooted at, Like to a common strumpet.

Massinger, The Duke of Milan, II, 1.

Let me see the jewel, son!
'T is a rich one, curious set,
Fit a prince's burgonet.

Fletcher, Women pleased, IV, 4.

Dans la seconde moitié du XIII° siècle, Alphonse X, surnommé le Savant (et non pas le Sage, comme on traduit ordinairement), composa la grande chronique d'Espagne, connue sous le nom de Cronica general 1. C'est une compilation pour laquelle l'auteur a consulté les chroniques latines de Lucas de Tuy et de Rodrigue de Tolède; mais il a aussi fait usage de poèmes espagnols qui traitaient des sujets historiques, absolument comme l'a fait Tite-Live, et quelques il ne s'est pas même donné la peine de faire disparaître la mesure ou les assonances. En outre, il avait à sa disposition quelques livres arabes, parmi lesquels il y en avait qui étaient dignes de foi, tan-

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº III.

Vol. II.

dis que d'autres, ceux qui traitaient de la conquête de l'Espagne par les musulmans, étaient plutôt des romans historiques.

Il y a sans contredit peu de critique dans ce grand travail, et il ne pouvait en être autrement, car à cette époque la critique historique n'existait pas encore dans l'Espagne chrétienne. Cependant le livre a de grands mérites. On v trouve les esquisses d'une foule de poèmes épiques que, sans lui, nous ne connaîtrions pas du tout, et il a créé la prose castillane, - non pas cette pâle prose d'aujourd'hui, qui manque de caractère, d'individualité, qui trop souvent n'est que du français traduit mot à mot - mais la vraie prose castillane, celle du bon vieux temps. cette prose qui exprime si fidèlement le caractère espagnol, cette prose vigoureuse, large, riche, grave, noble et naïve, tout à la fois; — et cela dans un temps où les autres peuples de l'Europe, sans en excepter les Italiens, étaient bien loin encore d'avoir produit un ouvrage en prose qui se recommandât par le style.

L'histoire du Cid remplit plus de la moitié de la quatrième ou dernière partie de la Cronica general. On se demande si cette partie a été composée par Alphonse ainsi que les trois précédentes. Florian d'Ocampo, qui a donné, en 1541, une très-mauvaise édition de l'ouvrage, nous apprend dans deux notes placées à la fin de la 3° et de la 4° partie, que de

son temps plusieurs personnes instruites pensaient que cette dernière partie n'a été ajoutée qu'après la mort d'Alphonse X, par ordre de son fils Sancho; qu'elle se compose de morceaux détachés, écrits par des auteurs anciens, et auxquels il a manqué une main habile pour les corriger, comme Alphonse avait corrigé les trois autres parties. Ces notes de Florian d'Ocampo, bien qu'elles reposent sur la fausse supposition qu'Alphonse n'a pas écrit lui-même la Cronica. mériteraient d'être prises en considération, s'il s'agissait réellement ici d'une tradition tant soit peu ancienne; mais après un mûr examen, je n'y vois que ceci: Quelques personnes du XVIº siècle ont observé certain fait, et ils en ont tiré une conclusion. effet, Florian d'Ocampo et ses amis ont trouvé que le style de la 4º partie différait de celui des trois autres, et ils v ont remarqué des «vocablos mas groseros. » Cette dissérence ne saute pourtant nullement aux yeux; si on laisse de côté le récit du siège de Valence, tout le reste de la quatrième partie est écrit dans le même style que les trois autres. Mais Florian d'Ocampo paraît précisément avoir eu en vue le long récit en question, et il l'a trouvé trop mal écrit pour qu'il pût admettre qu'il eût passé sous les yeux du savant roi; de là sa conjecture, car je ne puis donner d'autre nom à son observation. Le méchant style du récit incriminé s'expliquera, je crois, d'une tout autre manière; mais il faut observer encore que

le prince don Juan Manuel, qui a écrit un abrégé de la chronique de son oncle, ne dit nullement que la fin ne soit pas de lui; il présente le tout comme l'œuvre d'Alphonse, et personne, à ce qu'il paraît, n'en avait douté avant que Florian d'Ocampo écrivît ses deux notes. Il n'y a donc aucune raison valable pour ne pas attribuer cette quatrième partie à l'auteur des trois précédentes.

En écrivant la vie du Campéador, Alphonse a fait usage de Lucas de Tuy, de Rodrigue de Tolède, des Gesta et de la Chanson du Cid; mais quand on déduit de son récit les fragments tirés de ces quatre livres et quelques courts récits qui sont évidemment fondés sur la tradition ou sur des poèmes, il reste un fort long morceau qui ne se trouve pas dans les ouvrages que nous venons de nommer. Ce long morceau se distingue en deux parties qui portent un caractère tout à fait dissérent, et dont la dernière, remplie de miracles et de faits qui sont en opposition avec le témoignage des historiens, n'est à mon sens qu'une légende composée dans le cloître de Saint-Pierre-de-Cardègne. Nous y reviendrons. La première partie est une histoire détaillée de Valence, depuis la prise de Tolède par Alphonse VI jusqu'à la conquête de Valence par le Cid.

Je ne sais pas trop bien quels griefs on a contre ce récit, car nulle part je n'en ai trouvé une critique appuyée de raisons et de preuves. Il paraît que ce

récit ne méritait pas un tel honneur. Masdeu qui a consacré un si grand nombre de pages à l'examen des Gesta, se débarrasse non-seulement du récit en question, mais de toute la Cronica general, dans ces peu de paroles (p. 320): «Je porte cette histoire sur le catalogue des romances, parce que, au jugement des savants, c'est là la place qui convient à la plupart de ses récits, à ceux surtout qui ont trait à la vie et aux gestes du Campéador.» Et tel est à peu près l'avis de tous les historiens modernes. Un seul d'entre eux. M. Huber, a abandonné dernièrement l'opinion générale, qu'il partageait encore en 1829 quand il publia son histoire du Cid. L'opinion qu'a émise M. Huber et dont j'ai déjà parlé dans l'introduction, fait sans doute beaucoup d'honneur à son tact critique; mais ne connaissant pas l'arabe et n'étant pas familiarisé avec les récits des historiens musulmans, il n'a pas pu prouver sa thèse. Aussi je ne sache pas que, jusqu'ici, elle ait trouvé des partisans, et tout en recommandant l'argumentation de M. Huber à l'attention de mes lecteurs, je me sens forcé de suivre ma propre route.

Si ce morceau n'est pas de l'histoire, qu'est-ce donc? Est-ce une légende? Mais il ne contient aucun miracle, rien de ce qui caractérise une légende; tout au contraire, le point de vue du chroniqueur, loin d'être catholique, est essentiellement musulman. Un auteur catholique n'aurait jamais composé un récit de cette nature, mais il se serait bien gardé surtout d'employer des phrases comme celle-ci (fol. 331, col. 2) 1: «Alors il vit (il est question d'Ibn-Djahhåf) quelle imprudence il avait commise en chassant les Almoravides hors de la ville, et en se fiant à des hommes d'une autre religion. » Ce morceau n'est donc pas une légende: serait-ce par hasard un poème refondu en prose? Mais il n'est pas du tout poétique, à moins que la poésie n'ait eu l'étrange fantaisie d'aller se fourrer dans des tarifs de vivres et. autres choses aussi platement prosaïques. Et puis, il faut avoir une bien singulière idée de la poésie espagnole et de la fierté castillane, quand on pense qu'un poète aurait représenté le héros de sa nation comme un traître infâme qui foule aux pieds les traités les plus solennels; comme un monstre impitoyable qui fait brûler en un seul jour dix-huit Valenciens affamés et qui en fait déchirer d'autres par des dogues. Est-ce là le Cid toujours loyal, toujours noble, toujours humain de la Chanson et des romances? Ce Cid dont on aurait pu dire:

> Deus! con se joignent en lui bel Cuers de lion et cuers d'aignel!<sup>2</sup>

Non, mille fois non; mais c'est bien là le Cid d'Ibn-Bassâm et des autres historiens arabes.

<sup>1)</sup> Je cite l'édition de Zamora, de l'année 1541.

<sup>2)</sup> Partonopeus de Blois, vs. 8599, 8600.

En effet, il y a des preuves évidentes que ce récit a été traduit de l'arabe. Le style contraste singulièrement avec le style ordinaire de la Cronica. Il est lourd et embarrassé: il louche et il boite: il a tout l'air d'une traduction, et d'une traduction non-seulement sidèle, mais servile, d'une traduction qui veut rendre jusqu'à la construction de l'original; quelquefois il est si obscur, surtout quand l'écrivain s'embrouille dans les pronoms possessifs (c'est surtout par le fréquent emploi de ces pronoms que toute traduction servile d'un ouvrage arabe sera obscure), que j'ose dire qu'une foule de ses phrases sont inintelligibles pour quiconque ne sait pas l'arabe et ne traduit pas dans cette langue ces phrases entortillées. général, le style est extrêmement simple; mais de temps à autre on rencontre des locutions qui se trouvent à chaque page chez les historiens arabes les plus sobres d'ornements, des locutions qui, par un fréquent usage, ont perdu leur force en arabe, mais qui font un singulier effet quand on les traduit littéralement dans une langue européenne, comme l'a fait le traducteur espagnol de ce morceau. Un Castillan n'aurait pas écrit, au milieu d'un récit fort prosaïque: «la chandelle de Valence s'éteignit et la lumière أُطُّفيَ سرائِ بلنسية s'obscurcit 1. » En arabe, la phrase

<sup>1)</sup> Amatóse la candéla de Valencia é escuresció la luz. Fol. 314, col 3.

est extrêmement fréquente. On trouve ailleurs (fol. 535, col. 3): « et tout le peuple était déjà dans les ondes de la mort.» Jamais un Espaenol n'a employé cette métaphore arabe, فى امواج الموت. Dans un autre endroit (fol. 528, col. 2): « dando grandes bozes así como el trueno é sus amenazas de los relampagos,» «poussant de grands cris comme le tonnerre, et » — mais je ne puis traduire cela dans aucune langue, l'arabe excepté: وتهاديدهم رمن البرق, ce qui, traduit mot à mot, est en effet: « é sus amenazas de los relampagos, » « et eorum minæ ex fulminibus.» L'expression est bien connue en arabe, mais il faut la traduire moins servilement si l'on veut se faire comprendre. La traduction espagnole est bien servile en effet. Au lieu de faire dire à Ibn-Djahhâf qu'il voulait rentrer dans la vie privée, ou qu'il y était rentré, on lui fait dire « qu'il voulait être comme un d'eux 1, » «qu'il se considérait dans l'endroit d'un d'eux 2; » expressions aussi peu espaenoles que françaises, mais parfaitement arabes ڪاحد بمكان احد منهم , منهم . Dans un discours du Cid on lit: «ca yo amo á vos é quiero tornar sobre vos,» littéralement: « car je vous aime et je veux tourner sur vous.» Cette expression est arabe: ملوي عبلي فيان Plus loin on trouve: «é mando que non metan cativo-

<sup>1) \*</sup>É que querie ser como uno dellos." Fol. 328, col. 1.

<sup>2)</sup> Fol. 330, col. 1.

ninguno en la villa,» ce qu'un écrivain français a traduit de cette manière: «j'ai ordonné qu'on ne fasse pas entrer de captifs dans la ville, » et tel, en effet. semble être le sens des termes espagnols; mais l'on se demande pourquoi le Cid aurait défendu de faire entrer des captifs dans Valence. وامرت: Traduisons Ces paroles arabes . أَلَّا يجعلوا اسيرا احدا في المدينة répondent exactement aux termes espagnols, mais elles signifient: «j'ordonne que l'on n'arrête personne dans la ville, » et quand on traduit de cette manière, on obtient un sens parfaitement clair et raisonnable. Ailleurs on lit: «le roi de Saragosse ne lui tourna pas la tête 1, » ce qui doit signifier que ce roi ne fit point de cas du messager d'Ibn-Djahhâf, qu'il ne voulut pas écouter ses propositions. En arabe on dit en effet dans ce sens: لم يَلُو اليه ,اسًا; mais cette phrase ne s'emploie ni en espagnol ni dans quelque langue romane que ce soit. Dans un autre endroit (fol. 324, col. 5) on trouve une expression non moins singulière. Câdir a été assassiné par ordre d'Ibn-Djahhâf, « é vino gran compaña é tomó el cuerpo é pusol en las treces del lecho. » Au lieu de treces, qui ne signifie rien 2, il faut lire trocos. Traduisons: «et il vint

<sup>1) &</sup>quot;Nol tornó cabeça el rey de Caragoça. " Fol. 332, col. 2.

<sup>2)</sup> L'édition, de même que les anciens manuscrits, porte toujours un c cédille quand cette lettre a la valeur du z, soit qu'elle se trouve devant a, o, u, soit qu'elle précède l'e ou l'i.

une grande compagnie, et elle prit le corps et le placa sur les tronçons du lit.» Ce qui ne convient nullement ici, car il n'a point été dit que le lit avait été rompu, il n'a pas même été question d'un lit. l'ancien éditeur, Florian d'Ocampo, n'a pas compris cette phrase puisqu'il a fait imprimer treces au lieu de troços; le rédacteur de la Cronica del Cid ne l'a pas comprise non plus, car il dit: « et elle le mit sur des عملي اعمواد : cordes (!) et sur un lit الله Traduisons signifie en effet des tronçons, des السرير morceaux de bois, et wignisie un lit 2. Nous pouvons donc traduire sur les tronçons du lit; mais cette traduction n'exprime nullement l'idée de l'auteur; car اعواد signifie aussi un brancard, et le mot اعواد désigne les pièces de bois dont ce brancard se compo-Aujourd'hui encore, on ne fait point usage de bière dans le Maroc, bien qu'on s'en serve en Égypte; quand on a lavé le corps, on le place sur un brancard, on le couvre d'une pièce de toile, et on le porte au cimetière 3. Le même usage existait en Espagne. et les auteurs arabes de ce pays se servent souvent du mot اعواد (les pièces de bois), pris isolément, pour

<sup>1) &</sup>quot;É pusolo en unas sogas é en un lecho." Chap. 165.

<sup>2)</sup> Cette signification manque dans les Dictionnaires, mais il y a longtemps que j'en ai donné des exemples. Voyez Script. Arab. loci de Abbad., t. I, p. 268, et comparez l'excellente traduction des Voyages d'Ibn-Batoutah dans la Perse et dans l'Asie centrale, que M. Defrémery a publiée (p. 48).

<sup>3)</sup> Jackson, Account of Marocco, p. 157.

désigner le brancard sur lequel on porte un mort au cimetière. C'est ainsi qu'Ibn-Khâcân ¹ dit d'un homme qui venait de mourir: منع على أعواده, «il fut placé sur son brancard,» littéralement, «sur ses pièces de bois.» Dans un poème ² que Motamid, l'exroi de Séville, composa quand il sentit sa fin approcher, on trouve ce vers:

«Avant d'avoir vu ce brancard (سرير est le synonyme de نعش), je ne savais pas que les montagnes (c'est ainsi que les Arabes appellent les héros) se transportent sur des pièces de bois.» La phrase اعواد السرير est aussi très-fréquente, et au lieu de traduire: «on plaça le corps sur les tronçons du lit,» le traducteur espagnol aurait dû dire: «on plaça le corps sur le brancard.» En effet, il dit immédiatement après, qu'on le couvrit d'une vieille acitàra (d'une housse 3), qu'on le porta hors de la ville et qu'on l'enterra.

Je dois encore signaler une autre bévue du traducteur espagnol; elle est bien propre à convaincre les plus incrédules que ce récit a bien réellement été traduit de l'arabe.

Après la révolte d'Ibn-Djahhâf et le meurtre de Câ-

<sup>1)</sup> Calâyid, man. A., t. I, p. 96.

<sup>2)</sup> Apud Abd-al-wâhid, p. 112.

<sup>3)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº IV.

dir, tous les partisans de ce roi prirent la fuite. «Fuxéron para un castiello que dezien Jubala con un. paño de Benalfarax, aquel preso que fuera su alguazil del rev é del Cid.» «Ils s'enfuirent vers un château qu'on nommait Jubala, avec une pièce d'étosse de Benalfarax (Ibn-al-Faradi), celui qui était maintenant prisonnier, et qui auparavant avait été le vizir du roi et du Cid.» Il faut avouer que cette pièce d'étoffe fait ici un effet fort singulier, surtout parce que. dans la suite, il n'en est plus question. Traduisons: مع قدّعَة لابن الفرح. Sans doute, cela peut signifier: «avec une pièce d'étoffe d'Ibn-al-Faradj,» car قطعة désigne fort souvent une pièce d'étoffe 1. Mais ce sens ne convient nullement ici. Le mot قطعة désigne encore un bataillon, un escadron, une troupe de soldats 2. Il faut donc traduire: « avec une troupe (avec des soldats) d'Ibn-al-Faradj,» et alors tout va à merveille.

Tous ces arguments, tirés du caractère et du style du récit, pourraient suffire à la rigueur. Mais les faits sont là pour leur prêter un puissant appui, pour lever jusqu'au moindre doute. Ce récit, nous pouvons souvent le contrôler à l'aide des auteurs arabes, quelquefois aussi à l'aide des chroniques et des char-

<sup>1)</sup> Voyez les exemples que j'ai cités dans mon Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, p. 368.

<sup>2)</sup> Voyez Script. Arab. loci, t. II, p. 232.

tes chrétiennes. Je l'ai fait, et voici quel a été le résultat de mon examen. J'ai trouvé que partout ce récit s'accorde parfaitement avec les auteurs arabes les plus anciens et les plus dignes de foi; qu'on n'y trouve pas les fautes qui déparent les ouvrages des auteurs arabes plus modernes; qu'il contient des faits et des noms propres peu connus et qu'on ne trouve que par accident dans les auteurs arabes, mais qui sont d'une scrupuleuse exactitude; que les détails topographiques le sont aussi; que même les mots et les phraşes qu'emploie l'auteur, se retrouvent dans les écrits arabes qui traitent de cette époque, surtout dans le Kitâb al-ictifà, excellente chronique qui a été composée, dans la seconde moitié du XIIe siècle, par un faqui africain, nommé Ibn-al-Cardebous 1.

Voulant donner quelques preuves de ce que je viens d'avancer, je remarquerai d'abord que la Cronica par-le d'une porte de Valence qu'elle nomme Belsahanes, «ce qui signisse, dit-elle, porte de la couleuvre.» Il faut donc lire Bebalhanes, باب المحنش (comparez Alcala, au mot culebra), et il y avait réellement à Valence une porte ainsi nommée; Ibn-Khâcân en parle dans son chapitre sur Ibn-Tâhir. Dans un autre endroit, la Cronica sait mention d'un personnage de Va-

<sup>1)</sup> Abou-Merwân Abdalmelic ibn-كردبوس at-Tauzarî. Je connais le nom de l'auteur du Kitâb al-ictifâ par Ibn-Chebât, qui le cite fort souvent.

lence qu'elle nomme Mahomad abenhayen alaronxa. Il faut lire Abu Mahomad et alarouxa ou alarauxa (les auteurs espagnols du moven âge donnent fréquemment aux noms relatifs la terminaison a, au lieu de i). Ce personnage vivait réellement à Valence vers l'époque dont parle la Cronica; le biographe Dhabbî lui a consacré un'article, dont Casiri (t. II, p.138) a donné un extrait et que M. Defrémery a bien voulu copier pour moi sur le man. de la Société asiatique. On v lit qu'Abdallâh ibn-Haiyân (ou Hayén selon la prononciation des Arabes d'Espagne) al-Arauchî 1 était un savant théologien qui était né en 409 de l'Hégire et qui alla s'établir à Valence, où il mourut en 487 de l'Hégire, 1094 de notre ère. Ailleurs la Cronica parle d'un gouverneur de Xativa qu'elle nomme Abenmacor. Ce personnage se trouve aussi nommé incidemment par des auteurs arabes. Ainsi Ibn-Bassâm dit (man. d'Oxford, fol. 109 v.) que, lorsque Motamid eut fait mettre en prison son vizir Ibn-Ammar, dans l'année 1084, plusieurs personnes demandèrent sa grâce, et, entre autres, le gouverneur de Xativa, Ibn-Mahcour (این محقی). Si ma mémoire ne me trompe pas, Ibn-Bassâm a copié la lettre qu'Ibn-Mahcour écrivit à Motamid à cette occasion; et j'ai sous les yeux des extraits d'une autre lettre, que Motamid fit écrire en réponse à celle d'Ibn-Mahcour. Ces extraits se trou-

<sup>1)</sup> Dans le man. الأروشي, avec les voyelles.

vent dans l'Encyclopédie de Nowairî, man. de Leyde, nº 273, p. 549. Le gouverneur de Xativa y est nommé par erreur ابن يحفور. Au reste, la prononciation de la Cronica est parsaitement exacte, car les Arabes d'Espagne ne faisaient presque pas entendre l'h, et ils donnaient au 🚅 le son de o. Dans un autre endroit (fol. 324, col. 4), la Cronica raconte qu'Ibn-Djahhâf abhorrait son cousin germain 1, l'alcalde mayor de la ville; qu'il renfermait l'autorité de ce cousin dans de très-étroites limites (nin mandava nin vedava, dit le texte ; c'est encore une phrase arabe , ام ونهي); qu'il ne lui donnait que de très-faibles appointements, enfin, qu'il le vexait de toutes les manières. Ibn-Khâcân et Ibn-Bassâm racontent la même chose, et leur témoignage est confirmé par la lettre qu'Ibn-Tâhir adressa à ce cousin d'Ibn-Djahhaf et que nous avons traduite plus haut. Ailleurs (fol. 530, col. 4 et fol. 331, col. 2), la Cronica donne à un officier d'Ibn-Djahhaf le nom d'Atetoin ou d'Atetorui. L'une et l'autre leçon sont altérées, mais la dernière se rapproche fort de la véritable. Il faut lire Atecorni, car dans les manuscrits, le c et le t, de même que l'n et l'u, permutent facilement. Ce nom relatif s'écrit en arabe التاكبني, que tout le monde prononcerait at-Técornî, si l'on ne savait, par le Lobb-al-

<sup>1)</sup> Au lieu de hermano, comme porte l'édition de la Cronica, il faut lire primo cormano avec la Cron. del Cid (ch. 166).

lobâb de Soyoutî et par les Dictionnaires géographiques, qu'il faut prononcer at-Técoronnî. Or, les Técoronnî étaient réellement une famille valencienne, et nous savons par Ibn-Bassâm (man. de Gotha, fol. 10 r.) que l'un d'entre eux, Abou-Amir ibn-at-Técoronnî, avait été vizir sous le règne du roi de Valence Abdalazîz Almanzor.

La Cronica raconte que lorsque Câdir prit la fuite, il cacha dans sa ceinture un collier d'un grand prix; puis elle ajoute: «é diz que fué de Seleyda muger que fué de Abenarrexit él que fué señor de Belcab: é que pasó despues á los reyes que dizien Benuiuoyas que fuéron señores del Andaluzia.» Tous les noms propres ont été altérés ici par les copistes ou par l'éditeur; mais l'auteur a voulu dire que ce collier avait appartenu d'abord à Zobaida, l'épouse du calife de Bagdad Hâroun ar-Rachîd, et ensuite aux Omaiyades d'Espagne. Un passage d'Ibn-Adhârî (t. II, p. 93) confirme ce renseignement. On y lit ceci: «Lorsque Mohammed Amîn, fils de Hâroun ar-Rachîd, eut été tué [dans l'année 813] et que ses richesses eurent été pillées, ses bijoux et ses meubles précieux furent apportés en Espagne, et l'on remit à Abdérame II, le sultan de ce pays, le collier connu sous le nom de collier des lentilles [on semble l'avoir appelé ainsi

<sup>1)</sup> Ce nom relatif dérive d'une ville du Midi appelée Técoronna. C'est le mot latin corona auquel on a ajouté le préfixe berber.

parce qu'il était composé de petites pierres vertes et rondes, de petites émeraudes], qui avait appartenu à Zobaida.»

Dans un autre endroit (fol. 325, col. 1 et 2) on lit qu'après la mort de Câdir, Abou-Isâ ibn-Labboun, le seigneur de Murviédro, céda ses châteaux à Ibn-Razîn, à la condition que celui-ci pourvoirait à sa subsistance, et qu'il alla s'établir à Albarracin avec ses femmes, ses enfants et ses amis. Ce renseignement est confirmé, non-seulement par Ibn-al-Abbâr, Ibn-Khâcân et Ibn-Bassâm, mais aussi par quelques pièces de vers composées par Ibn-Razîn et par Ibn-Labboun euxmêmes.

Les ressemblances entre le récit de la Cronica et celui du Kitâb al-ictifâ sont si nombreuses et si frappantes, que je crois devoir me borner à en citer un seul exemple. Je remarquerai donc que les renseignements que donnent ces deux ouvrages sur les bandes du Cid et d'Alvar Fañez, sont absolument les mêmes. «Ces bandes, ajoute la Cronica (fol. 351, col. 4), donnaient un Maure pour un pain ou pour un pot de vin,» et la même phrase se trouve dans la chronique arabe.

Mais le récit qu'Alphonse le Savant a traduit, est bien plus complet, bien plus circonstancié, bien plus exact que ceux de tous les autres auteurs arabes pris ensemble. Il l'est à un tel point qu'il ne peut avoir été composé que par un Arabe qui résidait à Valence pendant que le Cid assiégeait cette ville. Cet auteur

Vol. 11.

paraît avoir écrit l'histoire de son temps jusqu'au moment où Ibn-Djahhâf fut jeté en prison, et je pense qu'il ne pouvait la conduire plus loin parce qu'il était un de ceux que le Cid fit brûler, dans le mois de mai ou au commencement de juin de l'année 1095, conjointement avec Ibn-Djahhâf.

En effet, ce récit est exact jusqu'à l'époque où Ibn-Djahhâf fut jeté en prison; mais la mort de ce personnage est racontée d'une manière assez singuliè-Le Cid le fait juger par le faqui qu'il avait nommé cadi, et par les patriciens de Valence, lesquels décident que, parce qu'il avait tué son roi, il méritait, d'après la loi musulmane, d'être lapidé. Ce récit soulève deux objections: d'abord il est en contradiction avec le témoignage d'Ibn-Bassâm, auteur contemporain, et avec celui d'Ibn-al-Abbâr, historien très-exact et, de plus, Valencien 1; en second lieu il n'y a pas, je crois, de loi musulmane qui dise ce qu'on lit ici. Après avoir placé ce récit controuvé, Alphonse se sert exclusivement de livres chrétiens, et l'on ne retrouve aucune trace de la chronique arabe. Comment expliquer ces circonstances? Faudrait-il supposer qu'Alphonse ait adouci ou changé le récit du supplice d'Ibn-Djahhâf, parce que ce récit présentait le Cid sous un jour trop défavorable? Je ne le crois pas; Alphonse ne peut avoir eu ce motif, car il n'a

<sup>1)</sup> Voyez le texte d'Ibn-al-Abbâr dans l'Appendice, nº II.

point dissimulé d'autres événements où le Cid se montra bien plus cruel encore que dans cette circonstance. Il faut donc admettre que la chronique arabe ne racontait pas le supplice d'Ibn-Djahhâf; qu'Alphonse a emprunté le récit de son supplice à un ouvrage chrétien, et notamment à la légende de Cardègne; qu'enfin le chroniqueur arabe a été obligé, par un accident quelconque, d'interrompre brusquement son travail.

Or, il est très-certain que le Cid fit brûler vifs en 1095, non-seulement Ibn-Djahhåf et ses parents, mais Parmi ces malheureux se trouvait d'antres encore. un homme de lettres qui avait rempli l'emploi de secrétaire auprès d'un vizir et qui s'appelait Abou-Diafar Battî (c'est-à-dire, originaire de Batta, un des villages situés aux environs de Valence) 1. Ne pourraiton pas supposer que cet écrivain est l'auteur du récit traduit dans la Cronica? Alors on s'expliquerait pourquoi ce récit s'arrète si brusquement et pourquoi le supplice d'Ibn-Djahhâf n'y était pas raconté. dois encore faire observer qu'à travers la rude et lourde traduction espagnole, on peut entrevoir facilement une diction arabe très-élégante. Cette circonstance plaide pour ma supposition, car Abou-Djafar Batti était un littérateur fort distingué.

<sup>1)</sup> Voyez Maccari, t. II, p. 429, 755, et les textes que je donne dans l'Appendice, n° V.

Au reste cette chronique, quel qu'en soit l'auteur, est sans contredit le plus bel échantillon que nous ayons de l'historiographie arabe du XIe siècle, et Alphonse le Savant a droit à notre reconnaissance, puisqu'il nous a conservé, quoique dans une traduction barbare, ce trésor inappréciable.

Nous avons encore à expliquer comment et pourquoi cette traduction de la chronique arabe se trouve dans la Cronica general, et à réfuter l'opinion de ceux qui pensent que le récit en question a pour auteur un certain Abenalfange ou Abenalfarax; opinion qui était généralement reçue quand Escolano écrivit son excellente histoire de Valence, c'est-à-dire au commencement du XVII° siècle, et qui a été adoptée dernièrement par M. Huber. Mais avant de pouvoir aborder ces questions, je dois dire ce que c'est que la Cronica del Cid.

Je résumerai en peu de mots le résultat de mon examen de cette chronique, qui a été publiée pour la première fois à Burgos, en 1512, par Juan de Velorado, abbé de Saint-Pierre-de-Cardègne, d'après le manuscrit de ce couvent. Je dirai donc que ce n'est rien autre chose que la partie correspondante de la Cronica general, retouchée et refondue arbitrairement par quelque ignorant du XVe, ou tout au plus de la fin du XIVe siècle, probablement par un moine de Saint-Pierre-de-Cardègne, puis retouchée et refondue aussi arbitrairement, au commencement du XVIe, par l'éditeur Juan de Velorado.

Pour prouver la dernière thèse, je citerai le témoignage de Berganza, qui n'a été remarqué ni par le dernier éditeur, M. Huber, ni, je crois, par aucun de ceux qui, dans ces derniers temps, ont parlé de la Cronica del Cid. Il faut observer que Berganza, qui publia son livre en 1719, est peut-être le seul écrivain qui ait comparé l'édition de Velorado avec le manuscrit de Cardègne. Or, voici ce qu'il dit (t. I, p. 390): «Je dois avertir que la Chronique du Cid imprimée ne s'accorde pas, pour ce qui concerne certains détails et certains chapitres, avec la Chronique manuscrite; ainsi je me réglerai sur celle qui se trouve dans nos archives.» J'ai vu d'ailleurs par quelques collations qui m'ont été fournies par M. Defrémery, que l'édition de Velorado diffère assez notablement du manuscrit de la Cronica del Cid que possède la Bibliothèque impériale (n° 9988). Ce manuscrit diffère moins de la Cronica general que l'édition de Velorado, mais il en diffère pourtant. Quand on n'a pas sous les yeux le manuscrit de Cardègne, il est impossible de dire quels changements il faut attribuer à l'ancien moine et quels à Velorado. jours est-il qu'ils sont tous, sans exception, très-malheureux et souvent ridicules. Dans le récit arabe, les deux rédacteurs n'ont pas compris une foule de phrases, peu espagnoles à la vérité. Ils les ont ou sautées, ou changées avec une incroyable maladresse. Aussi quand les détails de ce récit, tel qu'il se trou-

ve dans la Cronica general, s'accordent parsaitement avec les récits arabes, il n'en est nullement de même de ceux qui se trouvent dans la Cronica del Cid, bien que ce soit le même récit quant au fond. Remarquons encore que le rédacteur de ce misérable pastiche n'a pas même pris soin d'en séparer ce qui n'aurait pas dû s'y trouver. Écrivant une Chronique du Cid, il a cependant admis beaucoup de choses qui se trouvent dans la Cronica general, mais qui n'ont rien à voir avec ce héros. A la fin de son travail, il dit qu'il y a mêlé ces notices, « parce que cette chronique ne pouvait s'écrire d'une autre manière. » Je ne sais si le rédacteur a pu le faire, même j'en doute fort; mais de deux choses l'une: ou il aurait dû séparer de son livre ce qui n'y appartenait pas, ou bien il n'aurait pas dû l'écrire. Il y a plus: ce moine maladroit dit tout simplement: «comme nous avons déjà dit,» là où il s'agit de faits antérieurs à l'époque du Cid et dont il ne parle pas du tout, et il dit aussi: «comme nous dirons plus tard,» quand il s'agit de choses qui n'arrivèrent qu'au XIIIe siècle et dont il ne parle pas non plus 1.

C'est de cette chronique que nous est venu l'Abenalfange qui aurait écrit le récit arabe; car elle dit (chap. 180): « Et alors Abenalfange, un Maure qui écri-

<sup>1)</sup> Voyez les exemples qu'a rassemblés M. Huber (Introduction, p. x.v., dans la note) — pour prouver tout autre chose, il est vrai.

vit cette histoire en arabe à Valence, nota combien valaient les vivres, pour voir combien de temps la ville pouvait encore tenir; et il dit que le cafîz » etc. Il n'existe pas en arabe un nom propre Ibn-al-Fandj. Je vois par le livre de Berganza (t. I, p. 390), que le manuscrit porte Abenfax. En supposant que c'est Abenfax, Abenfarax, Ibn-Faradj, le passage mériterait sans doute considération, s'il se trouvait dans la General; mais il ne se trouve que dans un livre où, quelques lignes plus haut, le récit arabe a été interpolé de cette manière: «Mais notre seigneur Jésus-Christ ne voulut pas qu'il en fût ainsi » etc.

Le fait est que le moine du XVe siècle, qui a composé la Cronica del Cid, a mis le récit arabe sur le compte du personnage fabuleux qui passait pour l'auteur de la vieille légende de Cardègne. Voulant donner à son travail une apparence de vérité, ce légendaire l'avait attribué à un contemporain du Cid, et rien n'était plus commun dans le moyen âge que cette espèce de fraude. Les auteurs des romans du cycle carlovingien prétendent presque toujours que ces livres ont été trouvés à Saint-Denis. Le roman provencal connu sous le nom de Philomena, se dit écrit par un maître d'histoire, contemporain et ami de Charlemagne, et appelé Philomena. Même des poèmes historiques se publiaient sous un pseudonyme. la Croisade contre les Albigeois, récit assez fidèle et composé par un troubadour contemporain, se dit écrite par un personnage qui avait longtemps étudié la géomancie, et qui s'appelait maître Guillaume, de Tudèle en Navarre. Cervantes a tourné en ridicule cette coutume, quand il prétend que son Don Quichotte est une traduction d'un ouvrage arabe, écrit par Cide Hamete Benengeli. Il est même fort possible qu'il ait voulu persisser surtout la Cronica del Cid, où le véritable récit arabe fourmille de phrases chrétiennes interpolées, et où la légende catholique de Cardègne (ainsi que dans la General) est attribuée à un Arabe valencien. Cette supposition devient fort probable, quand on voit Cide Hamete commencer un chapitre par ces paroles: «Je jure comme chrétien catholique 1.»

Le prête-nom, le Turpin, de la légende, est donc le valencien Abenalfarax, le neveu d'Alfaraxi, qui se trouve souvent nommé dans la légende et dont parlaient probablement les traditions monastiques que le légendaire a suivies. Ayant embrassé le christianisme, cet Alfaraxi avait reçu le nom de Gil Diaz, et après la mort du Cid, il s'était fait moine dans le couvent de Cardègne. A en croire la légende, le Cid l'avait nommé cadi de Valence; car là où le véritable récit arabe s'arrête, la General (fol. 537, col. 2) dit: «Les Valenciens demandèrent au Cid qu'il nommât son alguazil (vizir) et qu'il leur donnât pour cadi

<sup>1)</sup> Don Quijote, IIa parte, c. 27.

son cadi qui se nommait Alhugi; et celui-ci était le personnage qui avait fait les vers [c'est-à-dire, l'élégie sur Valence], ainsi que l'histoire l'a raconté. Et après que le Cid se fut établi dans la ville de Valence, ce Maure se'convertit, et le Cid le fit baptiser, ainsi que l'histoire vous le racontera dans la suite. » Au lieu d'Alhugi, la Cronica del Cid (ch. 208) porte Aya Traxi; mais il est certain qu'il faut lire Alfaraxi, car il est raconté plus loin (fol. 359, col. 1 et 2), que le faqui qui avait été nommé cadi des Maures par le Cid et qui se nommait Alfaraxi, «celui qui avait fait et inventé les vers sur Valence, » vint trouver le Cid: « et il était de si bon entendement et de si bon jugement, et il était tant latin, qu'il semblait chrétien, et à cause de cela le Cid l'aimait.» lit ici que l'Alfaraxi de la légende avait composé l'élégie sur Valence, qui se trouve dans le récit arabe, il ne faut y voir qu'une assertion sans fondement de l'auteur de la General; ce renseignement ne pouvait se trouver dans la légende, comme nous le verrons tout à l'heure. Là où le récit arabe s'arrête, la General suit d'abord la Chanson du Cid (Gener., fol. 338, col. 1 med. — fol. 359, col. 2; Chanson du Cid, vs. 1215 jusqu'à la fin) en y ajoutant de temps en temps quelques notices tout à fait fabuleuses, qu'elle a empruntées à la légende de Cardègne. Puis elle dit (fol. 359, col. 3): « D'après ce que raconte l'histoire du Cid, que composa, à partir d'ici, Abenalfarax, le neveu de Gil Diaz, à Valence, » etc. (Un peu plus bas (col. 4) Abenalfarax se trouve nommé de nouveau, et fol. 562, col. 2: « Segun que cuenta Abenalfarax él que fizo esta estoria en aravigo. ») Il ne faut pas croire que la *Cronica* ne commence qu'ici à se servir de la légende de Cardègne; mais à partir d'ici, elle s'en sert exclusivement.

Est-il probable à présent que le récit arabe ait déjà été traduit dans la vieille légende? Je crois que non. Ces deux récits ont un caractère tout à fait différent: l'un est musulman et présente le Cid sous un jour assez défavorable; l'autre est ultra-catholique et le Cid y devient un saint qui fait des miracles. Impossible que le légendaire, qui voyait dans son héros un modèle de piété et de dévotion, ait copié un récit qui le représente comme un monstre de cruauté. C'est parce que je crois ce fait impossible, que j'ai dit que la phrase où il est raconté qu'Alfaraxi ou Gil Diaz avait composé l'élégie sur Valence, a été ajoutée par Alphonse le Savant. Quand on suppose qu'elle se trouvait chez le légendaire, on dit en même temps que celui-ci a connu et suivi en partie le récit arabe. Cela ne pouvant être, il faut bien croire que cette phrase est une de ces nombreuses additions arbitraires qu'on remarque dans la General, quand on compare ses récits avec les sources où elle a puisé.

Supposons donc qu'Alphonse le Savant a traduit le récit arabe; alors on s'expliquera pourquoi ce récit,

peu flatteur pour le Cid, se trouve dans la General. Alphonse, qui savait l'arabe et qui aimait à s'entourer de savants de cette nation, détestait la noblesse qu'il eut maintes fois à combattre et qui finit par le dé-Il doit donc avoir accepté avec empressement le récit arabe-valencien, qui était hostile au Cid. Cid, en effet, toujours exalté dans les romances comme rebelle et ennemi de la royauté; le Cid, si cher à la Castille parce qu'il triomphe du roi qui l'a exilé, le Cid était un ennemi pour Alphonse, qui dut se trouver heureux de dénigrer le représentant idéal du Je crois donc qu'il a traduit lui-mênoble castillan. me le récit arabe; et cela aussi littéralement que possible, afin qu'on ne pùt pas l'accuser d'avoir calomnié l'idole de la noblesse. Et voilà pourquoi le style de la traduction est si mauvais, pourquoi il diffère si sensiblement du style ordinaire du roi auteur.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des récits arabes. Nous devions commencer par là parce qu'ils sont les plus anciens, et parce que le Cid n'est point devenu pour les musulmans un personnage semi-fabuleux. Pour eux il ne pouvait le devenir; la société arabe était arrivée depuis longtemps à un état de civilisation qui exclut les traditions populaires et poétiques. Pour eux le Campéador était un chevalier chrétien comme un autre; ils pouvaient le haïr, mais voilà tout. Il faut examiner à présent les récits chrétiens.

## III.

Ne tout mensonge, ne tout voir; Ne tout faulte, ne tout savoir. Robert Wace, Roman de Rou. Ne chi più vaglia, ancor si trova il vero; Che resta or questo or quel superiore. Ariosto, Orlando furioso, XXV, 1.

On sait que c'est Masdeu qui a attaqué les Gesta sur tous les points, et qui a tâché de prouver que ce livre ne mérite pas la moindre confiance. On sait aussi que ceux qui sont venus après lui, ont trouvé ses arguments convaincants.

Je dois avouer que je ne partage pas cette opinion; qu'à quelques rares exceptions près, je n'adopte aucun des raisonnements de Masdeu; qu'en conséquence, je ne puis adopter le résultat auquel il est arrivé.

Dans des questions qui ne sont pas purement et simplement philosophiques, il ne suffit pas de raisonner logiquement: il faut encore de l'érudition. Or, je dois bien le dire, Masdeu ne me semble pas avoir possédé les connaissances nécessaires pour l'accomplissement de la tâche qu'il s'était imposée; on trouve dans son livre des preuves frappantes et nombreuses du contraire. L'auteur des Gesta dit par exemple, que Chimène, fille de Diégo comte d'Oviédo, l'épouse de Rodrigue, était la neptis d'Alphonse VI. Elle était en effet la fille de Chimène, fille d'Alphonse V, et par conséquent, cousine germaine d'Alphonse

se VI 1. Masdeu (p. 168, 169) fait tous ses efforts pour nier cette circonstance; mais ne pouvant trouver aucun argument valable, il se jette en désespéré sur le mot neptis, auquel il ne semble connaître aucun autre sens que celui de petite-fille, et il prétend que l'auteur a confondu Alphonse V avec Alphonse VI, puisqu'il dit que Chimène était petite-fille de ce dernier; ce qui, en esset, serait tout à sait absur-Masdeu semble donc avoir ignoré que, dans le latin du moyen âge, nepos et neptis se prennent souvent dans le sens de cousin germain, cousine germaine. C'est une ignorance bien peu pardonnable chez un historien soi-disant critique; mais puisqu'il ne connaissait pas ce fait, pourquoi ne s'est-il pas donné la peine de chercher le mot nepos dans le Glossaire de Ducange et dans le supplément de Carpentier?

Masdeu a laissé échapper d'autres bévues aussi extraordinaires, en parlant du surnom de Rodrigue, el Campeador. Il dit que ce surnom ne se trouve que dans les auteurs du XIIIe siècle, et que, d'ailleurs, ce n'est pas non plus un titre honorifique. Campeada, dit-il, signifiait une incursion en pays ennemi,

<sup>1)</sup> Voyez Florez, Reynas Catholicas, t. I, p. 131, et les auteurs qu'il cite. Voici la table généalogique:

Sancha, mariée à Ferdinand Ier Chimène, épouse de Diégo d'Oviédo

Alphonse VI Chimène, épouse du Cid

telle qu'en fait un capitaine de cavalerie légère, non un général d'armée. Un campeador est donc un soldat aventureux et hardi, mais qui ne sait pas conduire la guerre d'une manière savante. Dans la guerre, c'est le plus bas emploi («el mas baxo oficio»). Ne dirait-on pas, à entendre Masdeu, que le titre de Campeador n'est pas très-ancien? Et cependant, sans citer tous les vieux documents latins et espagnols où on le rencontre, ne se trouve-t-il pas chez tous les auteurs arabes qui parlent de Rodrigue, à partir d'Ibn-Bassâm, qui écrivait en 1109? Les Arabes écrivent أَنَّكَنَّبِيَطُورِ en ajoutant les voyelles , الكنبيطور quons que n avant b se prononce m, que les Arabes n'ont point de p, et qu'en Espagne le son  $\stackrel{\sim}{\smile}$  se prononcait constamment o, alors nous aurons el-cambeya-Cette transcription du latin campeator n'est-elle pas parfaitement exacte? Et osera-t-on encore soutenir que ce titre ne se trouve que chez des auteurs du XIIIe siècle? Mais ce n'est pas un titre honorifique, dit Masdeu, c'est plutôt un sobriquet injurieux. Si Masdeu avait lu les anciens poètes de sa nation. il aurait su que Gonzalo de Berceo, qui florissait vers l'année 1220, dit dans sa Vida de Santo Domingo de Silos (copla 127):

> El Rey Don Garcia de Nagera Sennor, Fijo del Rey Don Sancho él que dicen Mayor, Un firme caballero, noble campeador, Mas para sant Millán podrie ser meior.

Le roi Don Garcia, seigneur de Nagera, fils du roi don Sancho, surnommé le Grand, était un vaillant chevalier, un noble campeador, mais pour (le cloître de) Saint-Millan il aurait pu être meilleur.

Est-ce que *campeador* est ici un sobriquet injurieux? Le roi Garcia remplissait-il dans la guerre le plus bas emploi?

Mais c'est ici le lieu d'expliquer ce titre de Campéador. Celui de Mio Cid que portait Rodrigue (« mio Cid semper vocatus, » dit l'ancien biographe d'Alphonse VII), s'explique aisément: c'est mon seigneur, et cette qualification était sans doute donnée au chevalier castillan par ses soldats arabes et par les Valenciens, devenus ses sujets. Mais celui de Campéador est moins facile à interpréter, et il me semble que non-seulement Masdeu ne l'a pas compris, mais qu'en général on n'en a pas saisi le véritable sens. Aussi M. Huber 1, plus prudent en ceci que d'autres écrivains, a-t-il déclaré que l'on ne peut donner que des conjectures sur la signification de ce nom.

Il va sans dire que Campéador n'a rien à démêler avec le mot latin campus. Il dérive au contraire du mot teutonique champh, qui répond aux mots duellum et pugna; le verbe kamfjan répond à præliari, et le substantif kamfo ou kamfjo répond aux mots gladiator, athleta, tiro, pugil, pugillator, agonista, venator,

<sup>1)</sup> Geschichte des Cid, p. 96.

miles. Ces termes se rencontrent déjà dans les plus anciens monuments de la langue allemande 1. L'anglosaxon avait le mot cæmpa qui était l'équivalent de l'allemand kamfo, et le verbe campjan. Dans l'allemand du moyen âge, le mot kampf s'employait dans le sens de duel, et il était l'opposé de lantstrit 2. Cette racine et ses dérivés se sont conservés dans toutes les langues germaniques, l'anglais excepté 3. L'islandais a le verbe keppa et le substantif kempa (champion); le suédois, le danois et le hollandais ont kamp, en allemand kampf; le verbe est kâmpa en suédois. kiæmpe en danois, kempen en hollandais, kämpfen en allemand; le champion se nomme kampe ou kampare en suédois, kiæmpe en danois, kempe, kamper ou kemper en vieux hollandais, kämpfe en allemand. Dans le latin du moyen âge on trouve les substantifs camphio, campio, camphius, les verbes campare, campire et probablement campeare (d'où dérive campeator). Cette racine teutonique a aussi passé dans les langues romanes: en français champion, en provençal champion, campiou, champien, en italien campione, en catalan campion, en portugais campeão, campião, en espagnol campeon.

On a cru généralement que campeador était synonyme de champion; mais cette opinion est erronée. Le

<sup>1)</sup> Voir Graff, Althochdeutscher Sprachschatz, t. IV, p. 406, 407.

<sup>2)</sup> Voir Ziemann, Mittelhochdeutsches Wærterbuch, au mot kampf.

<sup>3)</sup> Les Anglais ont reçu leur champion des Normands.

champion était un homme qui allait d'un lieu à un autre pour louer ses services dans les combats judi-Il combattait à pied, jamais à cheval, et ciaires. n'avait d'autres armes qu'un bâton et un bouclier. Les champions étaient réputés infâmes; les lois les mettaient sur la même ligne que les voleurs et les filles publiques 1. Si donc campeador était l'équivalent de champion, Masdeu aurait eu raison sans le savoir, en disant que campeador était un sobriquet injurieux. Mais le véritable sens du mot campeador exprime un usage que les Espagnols avaient emprunté des Arabes, et en vertu duquel certains preux sortaient des rangs, quand deux armées étaient en présence, pour défier les ennemis, pour engager quelques-uns d'entre eux à accepter un combat singulier. Ordinairement celui qui faisait l'appel au combat improvisait quelques vers dans le mètre redjez, auxquels son adversaire répondait dans le même mètre et en employant la même rime. Sortir des rangs pour appeler un ennemi au combat, s'appelait en un seul mot baraza برز; celui qui le faisait, portait le nom de

5

<sup>1)</sup> Voyez l'excellent article campio dans Ducange, et comparez Ziemann, Mittelhochdeutsches Wærterbuch, au mot kempfe.

<sup>2)</sup> Ce sens est extrêmement fréquent, et si l'on ne savait que les significations les plus usitées manquent souvent dans nos dictionnaires arabes, on aurait le droit de s'étonner de ne pas l'y trouver. Pour ne pas remplir une demi-page de citations, je me bornerai aux suivantes: Fables de Bidpai, p. 6; Ibn-al-Athîr, t. XI, p. 257 éd. Tornberg; Nowairî, Hist. d'Espagne, man. 2h, p. 443; Hoçrî, Zahr-al-âdâb, man. 27, fol. 21 r.

mobâriz, que Pierre d'Alcala a très-bien traduit par desafiador 1; et celui qui avait la coutume de faire de tels défis, qui, pour ainsi dire, en faisait son métier, se nommait barrâz. Cet usage, qui était fort ancien, existait encore dans le XIe siècle, et un auteur arabe qui avait séjourné à Saragosse et qui était contemporain du célèbre Campéador, Tortôchî, nous offre à ce sujet un récit qui me paraît assez curieux pour que j'en donne ici la traduction 2:

«Il y avait à Saragosse un cavalier, nommé Ibn-Fathoun, qui était de ma famille, car il était l'onclè de ma mère. Aucun Arabe ni aucun barbare (chrétien) ne l'égalait en bravoure; aussi Mostaîn, le père

Le même lexicographe traduit aussi très-bien desafio por uno par mobâraza.

<sup>2)</sup> Ibn-abî-Zandaca Tortôchî (de Tortose) naquit en 1059. Il séjourna à Saragosse, où il prit des leçons d'Abou-'l-Walîd Bâdjî, et il étudia les belles-lettres à Séville, sous le grand Ibn-Hazm. En 476 (1083, 4), il quitta l'Espagne, fit le pèlerinage de la Mecque, et s'établit pour quelque temps en Syrie. Dans la suite, il jouit de la faveur d'Ibn-al-Batâyihî qui, après le meurtre d'Afdhal Châhânchâh, en décembre 1121, fut élu vizir par les émirs égyptiens. Ce fut à ce noble personnage qu'il dédia son Sirâdj al-molouc, ouvrage qu'il doit avoir composé entre 1122 et 1126, qu'Ibn-al-Batâyihî fut arrêté et mis à mort par le calife Fatimide Amir. Voir Ibn-Khallicân, Fasc. VI, p. 141—143, et Maccarî dans son Ve livre.

Le Sirâdj al-molouc est une sorte de manuel à l'usage des princes. Il contient aussi une foule de courtes histoires, souvent très-curieuses. J'ai traduit le passage que je cite ici, d'après trois manuscrits, les nos 70, 354 a et 354 b. Il se trouve dans le chapitre 61, qui traite de l'art de la guerre.

de Moctadir 1. l'estimait fort et lui payait cing cents ducats de solde. Tous les chrétiens connaissaient sa valeur et redoutaient de le rencontrer sur le champ de bataille. On raconte que quand un chrétien abreuvait son cheval et que l'animal ne voulait pas boire. il lui disait: - Bois donc! as-tu vu Ibn-Fathoun dans l'eau? — Ses camarades lui portaient envie à cause de la haute solde qu'il recevait, et des grands égards que lui témoignait le sultan. Ils surent le noircir auprès de Mostaîn, qui, pendant quelques jours, lui interdit sa porte. Ensuite Mostaîn fit une incursion dans le pays des chrétiens, et lorsque les deux armées furent en présence, un mécréant sortit des rangs (baraza) et se mit à crier: — Y a-t-il un mobâriz? — Un cavalier musulman alla à sa rencontre (baraza ilaihi). Ils joutèrent pendant quelque temps; mais le chrétien ayant tué son adversaire, les polythéistes poussèrent des cris de joie; les musulmans. au contraire, se laissèrent aller au découragement. Puis le chrétien se plaça de nouveau entre les deux rangs et cria: — Deux contre un! — Un musulman alla l'attaquer, mais il fut tué, lui aussi. -Trois contre un! - cria alors le chrétien; mais personne n'osa aller se mesurer avec lui, et l'on s'écria:

<sup>1)</sup> Il s'agit ici de Mostaîn Ier, le fondateur de la dynastie des Beni-Houd, qui commença à régner en 1039 et mourut en 438 de l'Hégire (1046, 7).

- Il n'v a qu'Abou-'l-Walid ibn-Fathoun qui puisse servir ici. — Mostaîn l'appela, le traita avec beaucoup de bonté et lui dit: - Ne voyez-vous pas ce que fait ce mécréant? — Mais oui, je le vois. — Eh bien, qu'v a-t-il à faire? — Que désirez-vous? — Oue vous nous délivriez de cet homme. — Cela sera · fait dans un instant, s'il plaît à Dieu. - Immédiatement après, Ibn-Fathoun se revêt d'une chemise de toile et se met en selle: mais sans se munir d'aucune arme, il prend un fouet avec une longue cordelette. garnie d'un gros nœud, et va à la rencontre (baraza) du chrétien, qui le regarde plein d'étonnement. Les deux adversaires se précipitent l'un sur l'autre, et le chrétien désarçonne Ibn-Fathoun d'un coup de lance; mais celui-ci se cramponne au cou de son cheval; puis il se débarrasse de ses étriers, saute à terre, se remet en selle, s'élance sur son adversaire, et lui assène un coup de fouet sur le cou. La cordelette se tord autour du cou du chrétien : Ibn-Fathoun l'arrache avec la main de sa selle, et le traîne vers Mos-Alors celui-ci reconnut qu'il n'avait pas bien agi envers Ibn-Fathoun; il le remercia avec chaleur et lui rendit tout ce qu'il lui avait ôté.»

Voilà le barrâz arabe; ce qu'Ibn-Fathoun était dans l'armée de Mostaîn, Rodrigue Diaz l'était dans l'armée de Sancho de Castille, car campeador répond exactement à barrâz. Et ceci n'est pas une conjecture: c'est un fait bien avéré. L'auteur de l'ancien poème

latin sur Rodrigue, dit expressément que celui-ci devait son surnom à un combat singulier:

Hoc fuit primum singulare bellum, Cum adolescens devicit Navarrum; Hinc Campidoctor dictus est maiorum Ore virorum.

D'ailleurs, dans un lettre écrite au Cid par Bérenger, comte de Barcelone, et copiée ou traduite dans les Gesta (p. xxxvII), on lit d'après l'édition de Risco: « Tandem vero faciemus de te alboroz. Illud idem. quod scripsisti, fecisti tu ipse de nobis. » Risco (p. 188) traduit: «Finalement nous ferons de vous ce qu'on appelle alboroz, et cela même que vous avez écrit et fait de nous,» et il n'ajoute aucune observation. M. Huber (Gesch. des Cid, p. 66): «Finalement tu éprouveras notre vengeance. Ce que tu nous reproches, tu le mérites de nous; » et dans une note (p. 170) il dit que, n'ayant pas trouvé le mot alboroz chez Ducange, il ne peut pas trop rendre compte de sa véritable signification, mais qu'il le croit analogue à alborote, tumulte, sédition, et à alborozo, ravissement. Deux difficultés se soulèvent contre cette explication. D'abord il n'y a pas la moindre trace d'un mot alboroz dans l'ancien espagnol. Mais supposé, pour un instant, que ce mot ait existé comme synonyme d'alborote, qu'est-ce que signifie alors la phrase: nous ferons de vous tumulte, ou sédition? Dans la traduction abrégée que donne la Cronica general (fol. 322, col. 5),

on lit: «é farémos de ti alboras lo que feziste de nos.» Ici la ponctuation est déjà beaucoup meilleure que chez Risco, et l'un des o est un a; changeons aussi le second, et lisons: «Tandem vero faciemus de te, albaraz! illud idem quod, scripsisti, fecisti tu ipse de nobis;» — «finalement nous ferons avec toi, albarrâz! cela même que, comme tu écris, tu as fait avec nous.» Plus haut, Bérenger avait donné à Rodrigue le titre de campéador; mais ici il le traduit, parce qu'il voit en lui un chevalier arabe plutôt qu'un chevalier chrétien; aussi ajoute-t-il: «Dieu vengera ses églises, que tu as violées et détruites!»

Mais Bérenger de Barcelone nous ramène à Masdeu et à ses critiques.

L'auteur des Gesta donne constamment au comte de Barcelone le nom de Bérenger. Masdeu (p. 181—185 et passim) prétend que ce Bérenger n'a jamais été comte de Barcelone; que Barcelone ne lui a pas obéi un seul jour, soit pendant la vie de son frère Raymond II, soit pendant celle de son neveu, Raymond III; qu'il fut déshérité par son père; que pendant la vie de son frère, depuis 1076 jusqu'à 1082, il ne fut qu'un prétendant rebelle; enfin, qu'il n'a pas été tuteur de son neveu; c'est ce que prouvent, dit Masdeu, les diplômes et les priviléges de cette époque, où l'on rencontre toujours le nom de l'un des deux Raymonds, mais pas une seule fois celui de Bérenger. Il trouve que dans cette circonstance la Chanson du

Cid. Ma Cronica general et celle du Cid sont moins absurdes que l'histoire latine, puisque ces livres nomment le véritable comte de cette époque, à savoir Raymond II. Masdeu ignorait-il donc que Raymond Ie, qui mourut en 1076, avait, par son testament, divisé ses États entre ses deux fils, Raymond II et Bérenger? Oue ce testament existe dans les archives de Barcelone 1? Que l'on y trouve aussi la charte où Raymond II promet à son frère Bérenger d'observer le testament de leur père 2? Qu'il existe dans les mêmes archives une autre charte de Raymond II. datée du 18 juin 1078, et qui est de la même nature 3? Qu'il y a une convention, datée du 27 mai 1079, entre Raymond II et Bérenger, où ils définissent le temps pendant lequel chacun des deux habiterait le palais de Barcelone; à savoir l'un à partir de huit jours avant la pentecôte jusqu'à huit jours avant la fête de noël, l'autre à partir de huit jours avant la fête de noël jusqu'à huit jours avant la pentecôte 4? Que par un acte du 20 juin de la même année, Raymond et Bérenger, « comtes de Barcelone par la grâce de Dieu, » donnent de concert à l'abbaye de Saint-Pons la moitié du château de Peyriac dans le Minervois 5? Que dans un autre acte, du

<sup>1)</sup> Voyez Diago, Hist. de los Condes de Barcelona, fol. 129 r.

<sup>2)</sup> Voyez ibid., fol. 132 r.

<sup>3)</sup> Ibid., fol. 132 r. et v.

<sup>4)</sup> Diago (fol. 132 v.) donne dans l'original une partie de ce document.

<sup>5)</sup> Hist. génér. de Languedoc, t. II, p. 252, et Preuves, p. 303.

26 juin de cette année, ils se nomment aussi « Nos duo fratres Comites Barchinonenses 1?» Oue dans l'enquête faite du temps d'Alphonse, roi d'Aragon, vers l'an 1170, touchant l'acquisition faite par les comtes de Barcelone, ses prédécesseurs, du comté de Carcassonne, il est aussi parlé de la division des États de Raymond I er entre ses deux fils Raymond II et Bérenger 2? Que quand Raymond II eut péri assassiné le 5 décembre 1082, laissant un fils, Raymond III, qui, à cette époque, ne comptait pas encore un mois, Bérenger conserva non-seulement la moitié du comté, mais qu'il fut aussi le tuteur du fils de son frère, ainsi qu'il résulte encore d'une charte 3? Qu'il existe un document du 13 novembre 1089, par lequel Arnaud Miron de Saint-Martin se reconnaît vassal du comte Bérenger en sa qualité de tuteur de Raymond III 4? Que dans une charte de 1090, Raymond III, qui était alors âgé de huit ans, et son oncle Bérenger se nomment tous les deux comtes de Barcelone 5? Qu'Ermengaud de Gerp, comte d'Urgel, donne, dans son testament daté du 29 avril 1090, le titre de comte de Barcelone à Bé-

<sup>1)</sup> Diago, fol. 133 r.

<sup>2)</sup> Ce document a été publié par Marca, Marca Hispan., p. 1131, et par Dom Vaissette, Hist. génér. de Languedoc, t. II, Preuves, p. 12.

<sup>3)</sup> Diago, fol. 134 v.

<sup>4)</sup> Diago, fol. 134 v., 135 r.

<sup>5)</sup> Diago, fol. 142 v.

De deux choses l'une: ou Masdeu n'a pas renger 1? connu ces chartes, auxquelles on pourrait en ajouter beaucoup d'autres 2, et alors il est bien singulier qu'un homme si peu familiarisé avec les documents ait la prétention d'écrire une histoire critique d'Espagne en vingt volumes; ou bien il les a ignorées à dessein, parce qu'elles étaient favorables à l'histoire latine dont il combat l'authenticité, et si tel est le cas, il a fait preuve de mauvaise foi. L'histoire latine a parfaitement raison quand elle dit que l'adversaire de Rodrigue était Bérenger et non Raymond. Elle ne précise pas l'époque où Rodrigue combattit Bérenger pour la première fois, mais elle dit du moins que cela eut lieu quelque temps après la mort de Moctadir de Saragosse, c'est-à-dire, après l'année 1081. première guerre ait eu lieu avant ou après le 5 décembre 3 1082, époque de l'assassinat de Raymond II, peu importe, car Bérenger était comte de Barcelone

<sup>1)</sup> Voyez l'original latin chez Diago, fol. 137 v.

<sup>2)</sup> Masdeu avoue lui-même qu'Urbain II, dans un bref de 1089, donne à Bérenger le titre de comte de Barcelone. M. Bofarull (Condes de Barcelona, t. II, p. 108—141) cite une foule d'autres chartes qui confirment ce que j'ai dit dans mon texte; à mon grand regret, il ne m'était pas permis de mettre ici à profit cet excellent livre, parce qu'il est postérieur à celui de Masdeu, et que, pour ne pas être injuste, je devais me borner à citer des ouvrages que Masdeu aurait pu consulter. Voyez aussi la charte publiée par Villanueva, Viage literario, t. VI, p. 318—320, et comparez p. 208—211 du même volume.

<sup>3)</sup> Cf. Bofarull, t. II, p. 119-123.

conjointement avec son frère. Plus tard Rodrigue ne peut avoir combattu que Bérenger, car le pupille de celui-ci, Raymond III, était encore enfant. Que Rodrigue a réellement combattu à différentes reprises le comte de Barcelone, c'est ce qui résulte du témoignage irrécusable d'Ibn-Bassâm.

L'incompétence de Masdeu étant déjà très-grande quand il s'agit de l'histoire de l'Espagne chrétienne, on concoit qu'il est resté tout à fait étranger à l'histoire de l'Espagne arabe; ce qui, malheureusement, ne l'empêche pas de nier tout ce qui lui déplaît. L'auteur de l'histoire latine dit, par exemple, qu'à la mort de Moctadir, ses États furent partagés entre ses deux fils, dont l'un, Moutamin, obtint Saragosse, et l'autre, Alfagib, Dénia (p. xx), Tortose et Lérida (p. xxxiv). Masdeu (p. 179) a nié ce fait, en disant qu'Alì ibn-Modjéhid régnait alors à Dénia et qu'Alfagib n'exis-Rien n'est moins vrai. Moctadir s'était tait pas. emparé de Dénia dans le mois de Chabân de l'année 468 1, c'est-à-dire, dans le mois de mars de l'année 1076, et, ayant détrôné Alî ibn-Modjéhid, il l'avait emmené avec lui à Saragosse. Dénia lui appartenait donc. Il est très-certain aussi qu'il partagea ses États

<sup>1)</sup> Ibn-al-Abbâr (Script. Arab. loci de Abbad., t. II, p. 106); Ibn-Khaldoun (apud Weijers, Loci Ibn Khacanis, p. 115, et man., t. IV, fol. 27 r.). Nowairî (apud Weijers, p. 114) nomme Ramadhân 478; mais M. Weijers a déjà fait remarquer que c'est une grave erreur.

entre ses deux fils, et que l'un d'eux, celui qui portait le titre d'al-Hâdjib, reçut Lérida. C'est ce qui résulte du témoignage de l'auteur du Kitâb al-ictifâ¹, qui atteste que le seigneur de Lérida se nommait al-Hâdjib Mondhir, fils d'Ahmed (Moctadir) ibn-Houd. Il ne dit pas si Dénia et Tortose appartenaient aussi à ce prince, mais ce fait résulte du récit arabe traduit dans la Cronica general.

Voilà pour les observations les plus importantes que Masdeu a adressées à deux ou trois pages des Gesta. Je pourrais facilement multiplier ces échantillons de l'ignorance de l'écrivain espagnol; mais je ferai plutôt remarquer que, loin d'être impartial, il se montre partout plein de préventions. Ainsi, après avoir cherché en vain des arguments pour combattre l'authenticité du contrat de mariage de Rodrigue et de Chimène, il dit (p. 167) que, n'ayant pas été à Burgos, il n'a pas vu l'original, mais qu'il tient pour certain que, s'il l'eût examiné, il eût trouvé des preuves que ce document n'est pas aussi ancien qu'on le prétend. Il y a sans doute des savants qui trouvent toujours ce qui s'accorde avec leur système; mais ce ne sont pas ceux-là qui ont droit à notre considération et à notre estime.

Puis quelques-uns des principes de la critique de Masdeu sont assez singuliers. Il prétend que tel fait

<sup>1)</sup> Dans l'Appendice, n° II.

ne peut avoir eu lieu, parce qu'il présente le roi de Castille (p. 176 etc.) ou les Castillans (p. 155) sous un jour défavorable, et déjà dans sa préface (p. 11), il condamne l'histoire latine, parce qu'elle lui semble injurieuse pour la nation espagnole et ses princes. rejette un récit parce qu'il ne fait pas honneur à la mémoire du Cid (p. 221, 227, 262 etc.), comme si les Gesta ne devaient contenir que l'éloge du Cid! Enfin, niant tout à tort et à travers, il est porté à démentir tous les faits qu'il ne trouve pas dans les maigres chroniques latines du XIe siècle. chartes ni les chroniques un peu moins anciennes n'ont pour lui la moindre autorité. D'un autre côté, il semble vouloir qu'au moven âge tout se fît comme aujourd'hui, ou plutôt de la manière dont il eût voulu que les choses se passassent. Quelques-unes de ses remarques sur la paraphrase et les commentaires de Risco sont fondées, Risco n'ayant souvent pas compris le texte latin et ayant embrouillé notamment toute la chronologie, ainsi que l'a déjà remarqué M. Huber; mais il y en a d'autres où le ridicule dont Masdeu tâche de couvrir son adversaire, retombe sur lui-même. Ainsi Risco (p. 219) avait dit que la ville d'Albarracin empruntait son nom au prince maure Albarracin. Masdeu (p. 275) trouve cette assertion fort risible; il engage Risco à donner des notices plus circonstanciées sur ce point, puisqu'il importe à tout le monde, et surtout à ceux qui sont nés à Albarracin et qui y

demeurent, d'en savoir autant que possible sur ce Maure « si remarquable; » il engage encore l'auteur de La Castille et le plus fameux Castillan à écrire un autre ouvrage sous ce titre: Histoire d'Albarracin et du plus fameux Albarracinois. Il y aura peut-être des personnes qui trouveront ces plaisanteries d'un goût contestable; mais le point essentiel, c'est que Risco a parfaitement raison. Inutile d'insister là-dessus, tout le monde sachant aujourd'hui qu'on donnait à la ville dont il s'agit le nom de Santa-Maria d'Ibn-Razîn, pour la distinguer de Santa-Maria d'Ibn-Hâroun en Algarve; qu'Ibn-Razîn y régnait, et que son nom a été corrompu par les Espagnols en Albarracin. Masdeu aurait pu apprendre cela de Casiri (t. II, p. 144).

J'ai donc peine à concevoir l'engouement que les historiens modernes montrent pour Masdeu, car à les entendre, il serait le modèle de l'historien critique. Je ne comprends pas comment M. Rosseeuw Saint-Hilaire (Histoire d'Espagne, t. I, p. 111) peut admirer sa «vaste érudition; » comment M. Aschbach (Gesch. der Ommaijaden, p. v1) a pu dire que son ouvrage mérite d'être préféré à tous les ouvrages d'histoire espagnols. Masdeu, je n'en disconviens pas, n'était pas absolument dépourvu d'un certain gros bon sens, et comme, dans ses moments de loisir, il semble avoir lu, tout jésuite qu'il était, certains écrits de Voltaire, il exprime sa manière de voir avec une sorte de verve caustique, parfois assez amusante; mais, rempli de préju-

gés, il ne possédait ni assez d'érudition, ni des vues assez larges, ni peut-être assez de bonne foi, pour pouvoir jamais s'élever au rang d'un historien critique. Vu la grande réputation dont il jouit, je n'ai pas voulu passer ses remarques entièrement sous silence; mais on comprendra aisément, d'après ce que je viens de dire, que, si M. Schæfer (Geschichte Spaniens, t. II, p. 597) a prétendu dernièrement, que « rien n'a été fait tant que Masdeu n'aura pas été réfuté point pour point, de même qu'il a attaqué les Gesta point pour point: » on comprendra, dis-je, que je n'ai nullement l'intention de satisfaire à cette exigence. Ce serait mettre la patience de mes lecteurs à une trop rude épreuve.

Prise dans son ensemble, l'histoire latine, que nous pouvons souvent contrôler à l'aide d'autres documents, me semble digne de confiance; cependant je ne considère pas comme parfaitement exacts tous les récits qui s'y trouvent, et à mon sens, elle ne mérite ni la confiance illimitée que lui a accordée la droite, représentée par Risco et M. Huber, ni le mépris que lui a montré la gauche, représentée par Masdeu et ses disciples. La vérité se trouve, je crois, entre ces deux extrêmes: dans le cas présent, il ne faut être ni de la droite ni de la gauche, mais du centre, ou plutôt du centre droit.

Le Cid des Gesta n'est plus tout à fait le Cid de l'histoire, et il n'est pas encore le Cid de la poésie.

On conçoit que l'un ne fit pas place à l'autre d'une manière brusque et absolue; une telle transition est toujours plus ou moins lente, est toujours graduelle. Il y a d'abord une époque où un prosateur croit en savoir assez sur un personnage qui est devenu le héros de la poésie populaire, pour pouvoir écrire son histoire, son histoire véritable; il le fera avec toute candeur, avec la ferme intention de dire la vérité, de s'en tenir aux faits et de rejeter les fables des chanteurs populaires, «sub certissimâ veritate stylo rudi» (p. LIV). Mais comme on écrivait fort peu du temps du héros, l'historien, dans la plupart des cas, devra s'en rapporter à la tradition, souvent véridique encore, mais quelquefois altérée. Ce ne sont pas les chants populaires qui se mêlent à ses récits: contre eux il se tient sur ses gardes; ce sont plutôt des traditions déjà moins exactes, décolorées, confuses, incomplètes, fausses même, qui s'y glissent imperceptiblement. L'historien ne s'en doute pas; il croit toujours écrire de l'histoire: à son insu, il ne l'écrit plus. Voilà ce qui est arrivé à l'auteur des Gesta. Son récit, c'est bien de l'histoire la plupart du temps; c'est la biographie du Cid qui approche le plus de la vérité; mais ce n'est pas la vérité toute seule, ce n'est pas la vérité tout entière, et ce n'est pas toujours la vérité. L'auteur n'écrivit pas fort longtemps après la mort du Cid, comme le manuscrit de son ouvrage le prouve, car ce manuscrit, qui n'est pas l'autogra-

phe, témoin les fautes de copiste et les lacunes qu'on v trouve 1, est du XIIe ou du commencement du XIIIe Mais d'un autre côté, il n'était pas contemposiècle. rain du Cid, car voici comment il commence son histoire: «Quoniam rerum temporalium gesta immensà annorum volubilitate prætereuntia, nisi sub notificationis speculo denotentur, oblivioni proculdubio traduntur, idcirco et Roderici Didaci, nobilissimi ac bellatoris viri, prosapiam et bella, ab eodem viriliter peracta, sub scripti luce contineri atque haberi decrevimus.» Il craint donc que les faits et gestes de Rodrigue ne soient oubliés par laps de temps: chez un contemporain du fameux héros, une telle crainte ne serait pas naturelle. Aussi l'auteur n'affiche nulle part la prétention d'avoir vécu du temps de Rodrigue; qui plus est, il ne prétend pas être bien informé de tout ce qui le concerne; en parlant de sa généalogie. il emploie la formule dubitative: «hæc esse videtur;» enfin il a la modestie de dire qu'il a écrit l'histoire du héros aussi bien que le lui permettait l'exiguïté de ce qu'il savait, « quod nostræ scientiæ parvitas valuit.» Nous croyons donc qu'il a écrit environ cinquante ans après la mort de Rodrigue, vers l'an 1150, c'est-

en arabe, au lieu de Salarca; c'était un endroit près de Saragosse qui se trouve mentionné dans l'Abrégé des vies des grammairiens par Dhahabî, man. de Leyde, n° 654, article sur Alî ibn-Ismâil Chacarkî), XLIII.

à-dire à une époque où le souvenir des faits et gestes du Cid s'était déjà un peu effacé. Aussi manque-t-il souvent de renseignements. Il dit, par exemple, que Rodrigue passa neuf ans à Saragosse (ce qui n'est pas tout à fait exact); mais il ne dit rien de ce que Rodrigue fit pendant les trois ou quatre dernières années de son séjour dans cette ville, alors que Mostaîn occu-«Bella autem et opiniones bellorum, pait le trône. quæ fecit Rodericus cum militibus suis et sociis, non sunt omnia scripta in hoc libro.. Voilà sa phrase, qui veut dire qu'il ne savait rien de précis sur cette époque; et maintesois il lui arrive de ne souffler mot d'événements de la dernière importance et qui seuls en expliquent d'autres, fort obscurs en eux-mêmes, qui se trouvent racontés dans son propre livre.

Dans les Gesta, l'élément poétique se montre trèsrarement, et je ne le trouve pas du tout chez Lucas
de Tuy et Rodrigue de Tolède. Quand on compare
les courtes et prosaïques notices que donnent ces deux
auteurs, aux récits circonstanciés de la chanson de
geste et de la légende de Cardègne, il est clair comme
le jour, qu'ils ont dédaigné les traditions des légendaires et du peuple, et qu'ils se sont bornés, selon leur
coutume, à copier les notices du moine de Silos. Ils
nous dédommagent donc, jusqu'à un certain point, de
la perte de la principale partie de l'histoire de ce derVol. II.

nier, dont nous possédons seulement l'introduction. qui va jusqu'à la mort de Ferdinand Ier, tandis que l'auteur avait pris pour tâche d'écrire l'histoire d'Alphonse VI. Le moine de Silos mérite une entière confiance quand il parle d'événements arrivés de son temps, et je n'hésite pas à l'accorder à ceux qui, à mon avis, n'ont fait que le copier. Quant aux courtes chroniques latines, elles n'enregistrent d'ordinaire que des faits très-certains, et il n'y a nulle raison valable pour croire que, dans cette seule circonstance, la tradition s'y soit glissée à la place de l'histoire. Ceux qui écrivaient ces notices sur les premières feuilles d'un livre, laissées en blanc, étaient ordinairement des clercs contemporains des événements qu'ils notaient; d'autres personnes continuaient ces notes, ou bien elles copiaient celles de leurs devanciers et y ajoutaient les leurs. Il ne faut donc pas croire que les notices qui se trouvent dans une courte chronique qui s'arrête à telle année du XIIIe siècle, n'ont été écrites que vers ce temps-là; presque toujours elles sont beaucoup plus anciennes, et souvent elles ont des contemporains pour auteurs.

Le Liber Regum, espèce de courte chronique espagnole, depuis Adam jusqu'à saint Ferdinand <sup>1</sup>, contient aussi quelques notices sur le Cid. Nous ne nous

<sup>1)</sup> Voyez Florez (Reynas, t. I, p. 188) qui a publié une grande partie de cet ouvrage (ibid., p. 481—494). Avant lui, Sandoval et d'autres s'en étaient déjà servis.

v arrêterons pas; c'est un résumé fort sec des Gesta, de la Chanson du Cid, de la légende de Cardègne et d'un petit nombre de traditions. Mais nous devons appeler l'attention sur un auteur contemporain du Cid. que la plupart des historiens modernes ont négligé de mettre à profit. Je veux parler de Pierre, évêque de Léon. Ce personnage, qui signe plusieurs chartes d'Alphonse VI, dans les années 1087, 1088, 1095, 1097 et 1106 1, et qui, dans cette dernière année, se trouvait, comme il le raconte lui même 2, dans le camp d'Alphonse, alors en guerre contre les Maures, a écrit une très-courte histoire de ce roi, histoire dont Sandoval, qui publia ses Cinco Reyes en 1615, s'est encore servi 3, mais qui paraît perdue aujourd'hui. Elle renfermait sur le Cid quelques notices que Sandoval a reproduites.

<sup>1)</sup> Sandoval, Cinco Reyes, fol. 75, col. 1; fol. 79, col. 2; fol. 89, col. 2; fol. 96, col. 2; Sota, p. 535, col. 2.

<sup>2)</sup> Sandoval, fol. 95.

<sup>3)</sup> Fol. 21, col. 3: "Esto dize don Pedro Obispo de Leon en tiempo de don Alonso el Sexto, autor mas cierto, y grave, que largo en su historia." Fol. 37, col. 3, au commencement du règne d'Alphonse VI: "Escrivió esta historia don Pedro Obispo de Leon, hecho por el mesmo Rey don Alonso: pero no dixo todo lo que yo diré." Fol. 89, col. 2, sur la marge: "Este Perlado escrivió parte de la historia del Rey don Alonso; lo que uve della puse aquí." Fant-il conclure de ce dernier passage, que Sandoval ne possédait pas cette chronique dans son entier? Fol. 101, col. 1: "Todas estas jornadas, y breve relacion de ellas dexó escritas don Pedro Obispo de Leon."

## IV.

Après avoir déterminé quelles sont les sources historiques auxquelles doit puiser l'écrivain qui veut donner une biographie du Cid, il me reste à préciser la date des poèmes qui célèbrent les faits et gestes de ce héros.

Parmi ces poèmes, le plus ancien est peut-être celui dont M. Édélestand du Méril a publié un court fragment dans ses Poésies populaires latines du moyen âge (p. 308—314) <sup>1</sup>. Il semble avoir été composé peu de temps après la mort du Cid, car le poète y adresse la parole à ceux qui ont joui de la protection de ce capitaine, quand il dit:

Eia! lætando, populi catervæ, Campidoctoris hoc carmen audite! Magis qui eius freti estis ope, Cuncti venite!

Au reste, ce document n'appartient à la poésie que par sa forme; le fond en est historique.

Il n'en est pas de même de la Chanson du Cid que Sanchez a publiée et dont un écrivain allemand, M. Clarus, a donné une analyse très-fidèle dans son Histoire de la littérature espagnole au moyen âge.

<sup>1)</sup> L'éditeur (p. 313) pense que ce poème a été composé à Lérida. Il a été induit en erreur par le mot hoste, qui, dans le vers qu'il cite, ne signifie pas ennemi, mais armée, hueste en espagnol, host en vieux français (Alfagib régnait à Lérida).

Ce poème ne me semble contenir que deux ou trois faits historiques; le reste est de la poésie toute pure. Il a pour sujet principal, comme M. Wolf l'a déjà observé , le mariage des deux filles du Cid, et il se divise en trois parties on branches, dont la première finit au vers 1093, avec les mots:

Aquis' conpieza la gesta de Mio Cid el de Bibar; la deuxième, au vers 2286:

Las coplas deste cantar aquis' van acabando: El Criador vos valla con todos los sos Sanctos.

C'est, comme le poète lui-même le dit assez clairement, une chanson de geste, genre de poème qui, en Espagne aussi, était fort connu et dont parle la Cronica general (voyez, par exemple, fol. 225, col. 3).

Le seul manuscrit qui existe de cet ouvrage est de l'année 1207, et je crois que la Chanson a été composée vers la même époque.

Sanchez et Capmany lui attribuent une plus haute antiquité; à en juger par la langue, disent-ils, elle doit avoir été composée vers le milieu du XII<sup>o</sup> siècle; mais on n'a qu'à parcourir les chartes espagnoles de cette époque <sup>2</sup> pour se convaincre que la langue de

<sup>1)</sup> Wiener Jahrbücher, t. 56, p. 240.

<sup>2)</sup> Voyez les Fueros d'Oviédo, donnes par Alfonse VII en 1145, et publiés par Llorente, Prov. Vascong., t. IV, p. 96—107, et les

la Chanson n'est nullement celle du milieu du XII° siècle, qui se rapprochait beaucoup plus du latin. D'un autre côté, M. Wolf¹ a appuyé sur le vers bien connu (3735):

Hoy los Reyes de España sos parientes son,

«Aujourd'hui les rois d'Espagne sont les parents du Cid, » et il a pensé que la Chanson est une espèce d'épithalame, composé à l'occasion du mariage de Blanche. l'arrière-petite-fille du Cid, avec Sancho III de Castille, en 1151. Mais cette supposition me paraît arbitraire. Ni Blanche ni Sancho ne sont nommés une seule fois dans l'ouvrage. Après avoir raconté qu'Oiarra, infant de Navarre, et Ynigo Ximenez, infant d'Aragon (deux personnages entièrement fabuleux) épousèrent les deux filles du Cid, le poète s'écrie: «Voyez quel honneur obtient celui qui naquit dans une heure propice, puisque ses filles sont reines de Navarre et d'Aragon: aujourd'hui les rois d'Espagne sont ses parents!» De l'aveu de M. Wolf luimême, il s'agit ici, non pas de tous les rois d'Espagne sans exception, mais de quelques-uns d'entre Or, le poète lui-même indique quels rois il a voulu désigner: ce sont ceux de Navarre et d'Aragon. Que si au contraire, il avait eu en vue le mariage

pièces publiées par M. Yanguas, Diccion. de antig. del Reino de Navarra, t. I, p. 51-55, 208; t. II, p. 73,74.

<sup>1)</sup> Voyez Wien. Jahrb., t. 56, p. 250, 251.

de Blanche avec Sancho III, s'il avait composé son poème à l'occasion de ce mariage, il en aurait dit quelque chose, ses contemporains n'ayant pas sous la main un livre de la nature des *Reynas* de Florez, pour y découvrir sa pensée.

Du reste, il y a dans la Chanson très-peu de passages qui nous mettent à même de déterminer, avec toute la précision désirable, l'époque où elle a été écrite. J'en ferai pourtant remarquer un, d'autant plus qu'en le faisant, je pourrai opposer à M. Wolf une observation qu'il a faite lui-même. Cet éminent connaisseur de la poésie romane pense que la belle romance du comte Claros («Media noche era por hilo») a été composée dans le XIIIe siècle, principalement parce qu'il y est dit que le poitrail était garni de trois cents grelots,

Con trescientos cascabéles al rededor del petral,

et que cette mode était surtout pratiquée dans le XIII<sup>e</sup> siècle <sup>1</sup>. Cette opinion, à l'appui de laquelle M. Wolf cite l'article cascavellus chez Ducange (il faut aussi consulter l'article tintinnabulum), me paraît parfaitement juste. En effet, dans le midi de la France, où l'on disait cascavel <sup>2</sup> ou sonalh, ce fut au XIII<sup>e</sup> siècle que l'on garnissait les poitrails de grelots.

<sup>1)</sup> Wiener Jahrbücher, t. 117, p. 132, dans la note.

<sup>2)</sup> Voyez Raynouard, Lexique roman, t. II, p. 349.

Arnaud de Marsan (Ensenhamen, apud Raynouard, Choix, t. V, p. 44):

E denan al peitral Bels sonalhs tragitatz Gent assis e fermatz; Car sonalhs an uzatje Que donan alegratje, Ardimen al senhor, Et als autres paor.

Aicart del Fossat (apud Raynouard, t. IV, p. 231), dans un sirvente sur la guerre entre Conradin et Charles d'Anjou:

Trombas, tabors, sonaills, genz e peitrals, E cavalliers encoratz de contendre Veirem en cham <sup>4</sup>.

Chez un troubadour de la fin du XII<sup>o</sup> siècle, le célèbre Bertrand de Born, le mot sonalh se trouve bien, mais dans le sens de cloche, non dans celui de grelot<sup>2</sup>. Or, il est aussi question de poitrails, garnis de grelots, dans la Chanson du Cid (vs. 1516):

En buenos cavallos á petráles é á cascabéles,

et quoiqu'il soit possible qu'on en ait fait usage en Espagne vers le milieu du XII<sup>e</sup> siècle, je crois cependant qu'on le prouverait difficilement.

Mais si nous ne voyons aucune raison pour attri-

<sup>1)</sup> Ces deux passages ne se trouvent pas cités dans le Lexique roman.

<sup>2)</sup> Voyez le Lexique roman, t. V, p. 263.

buer à la Chanson une plus haute antiquité que le commencement du XIIIe siècle, il est certain qu'elle n'est pas plus moderne que cette époque. Cette remarque n'est pas superflue, car dans la date du manuscrit il v a une rature après les deux CC, et l'espace est tel qu'un troisième C pourrait le remplir. Aussi Sanchez (t. I, p. 221) a pensé qu'on a rayé un C afin de faire paraître le manuscrit plus ancien, et l'écriture lui a paru du XIVº siècle. Supposé, pour un instant, que le manuscrit soit de 1307, l'ouvrage serait pourtant plus ancien. Il serait antérieur à la légende de Cardègne copiée dans la Cronica general, car dans cette légende, de même que dans les écrits du XIVe siècle, le hoqueton se nomme gambax 1, tandis que ce vêtement porte encore le nom de belmez ou velmez dans la Chanson du Cid (vs. 3084, 3648). La langue y est aussi un peu plus ancienne que dans les poésies de Gonzalo de Berceo, qui écrivait vers l'année 1220. Mais il me paraît même qu'on n'a qu'à examiner le fac-simile des quatre premiers vers du manuscrit, publié dans la traduction espagnole de Bouterwek (p. 112), pour se convaincre que ces caractères longs et minces appartiennent à l'année 1207, et non à l'année 1307. Je crois donc qu'il faut adopter une des autres conjectures de Sanchez, et supposer que le copiste a écrit par malheur un C de trop, ou

<sup>1)</sup> Voyez Cron. gen., fol. 361, col. 3.

la copulative é, qu'il raya quand il vit qu'elle n'était pas nécessaire.

La Cronica rimada, que M. Francisque Michel a publiée, en 1846, dans les Annales de Vienne (Anzeige Blatt du tome 116), d'après le manuscrit de la Bibliothèque impériale, où elle se trouve à la suite de la Cronica del Cid, - la Cronica rimada, bien qu'elle traite surtout du Cid, n'est pas cependant un poème dont celui-ci est le héros: c'est une chronique en vers, où il est question de plusieurs guerriers chers aux Cet ouvrage, dont nous ne possédons que Castillans. le commencement (le man. s'arrête brusquement au milieu d'un vers, dans le récit de l'expédition de Ferdinand et de Rodrigue en France), me paraît beaucoup plus ancien que son langage et son orthographe. qui sont du XVe siècle, ne semblent l'indiquer. La grande incorrection du texte en est déjà une preuve. Ce texte fourmille de fautes et de lacunes, et ces dernières se trouvent même dans des lignes que personne ne peut méconnaître pour ce qu'elles sont, à savoir des gloses (voyez, par exemple, vs. 776 et 788). Aucun poème espagnol du moyen âge ne nous est parvenu dans un état aussi pitoyable. L'unique manuscrit de l'Alexandre est sans doute très-fautif; mais en comparaison de celui de la Cronica rimada, on dirait que c'est un manuscrit assez correct.

Plusieurs autres raisons, que je vais exposer, m'engagent à croire que cette Cronica a été composée, vers la fin du XII<sup>o</sup> ou au commencement du XIII<sup>o</sup> siècle, d'après les traditions et les chansons populaires. Je crois que l'auteur a conservé quelques-unes de ces chansons sans y apporter aucun changement, et dans le fragment qui nous reste, j'ai cru reconnaître un chant guerrier et deux romances.

Remarquons d'abord que le poète dit à différentes reprises (en se servant du présent, et non du prétérit), qu'il y a cinq rois (chrétiens) en Espagne. Il n'en était pas ainsi à l'époque dont il parle, celle de Ferdinand Ier, et quand on se rappelle que les poètes du moyen âge, tout en parlant du passé, peignent toujours leur propre temps, il faut bien admettre que notre auteur a écrit à une époque où il y avait réellement cinq rois en Espagne. Il doit donc avoir vécu dans un temps où Léon et la Castille étaient des royaumes séparés, c'est-à-dire, entre 1157 et 1230 (les trois autres royaumes étaient alors l'Aragon, la Navarre et le Portugal).

Deux autres passages de la *Cronica* nous conduiront au même résultat. On y lit d'abord ceci (vs. 546 et suiv.):

A los caminos entró Rodrigo, pessól é a mal grado; de qual disen Benabente, segunt dise en el romance; e passó por Astorga, é llegó á Monteyraglo; complió su romerya por Sant Salvador de Oviedo.

Et plus loin (vs. 635 et suiv.):

Metieronse á los caminos, passól (lisez: pessól á) Rodrigo a (lisez: é a) mal grado, que disen Benavente, segun dise en el romance.

Passólo á Astorga, é metiólo á Monteyraglo.

Il saute aux yeux qu'il y a deux vers dans le premier passage, et un dans le second, où l'assonance (a-o) manque. Puis Rodrigue a choisi une route bien étrange: il va d'abord à Astorga, ensuite à un endroit qui, comme nous le verrons tout à l'heure, est situé au sud-est de cette ville, et de là à Oviédo, au nord d'Astorga, dans les Asturies. Enfin il est clair que la ligne: «qu'on nomme Benavente en roman» (on sait que Benavente est une ville dans le royaume de Léon et qu'elle est le passage des pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle 1), n'est pas à sa place, et que le mot Monteyraglo est altéré, puisqu'on ne connaît pas un endroit de ce nom. Une charte d'Alphonse VI, du 25 janvier 1105 2, est éminemment propre à résoudre toutes ces difficultés. A la prière de l'hermite Garcelian, Alphonse et sa femme Isabelle y exemptent de tout impôt l'église et l'auberge de Saint-Salvador, situées sur la montagne Irago, où on logeait les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques. doit donc lire Monte Yrago au lieu de Monteyraglo; on doit rayer les mots de Oviedo, puisqu'il ne s'agit pas du tout de la cathédrale d'Oviédo, bâtie par Froï-

<sup>1)</sup> Voyez Laborde, Itinéraire de l'Espagne, t.II, 2e partie, p. 252.

<sup>2)</sup> Citée par Sandoval, Cinco Reyes, fol. 94, col. 1.

la Ier et son épouse, et consacrée au Sauveur, ainsi que le copiste l'a cru, mais de l'église de Saint-Salvador, située sur la montagne Irago. Quand on a rayé cette glose tout à fait fausse, de Oviedo, l'assonance reparaît. Enfin, il faut biffer la ligne: « qu'on nom-Puisque dans les deux me Benavente en roman.» 'endroits où elle se trouve, elle n'est nullement à sa place et que l'assonance y manque, il est certain que c'était dans l'origine une note marginale, destinée à expliquer le nom propre Monte Yrago. De cette manière toutes les difficultés disparaissent; mais ces gloses et ces méprises montrent que la Cronica est beaucoup plus ancienne que le manuscrit que nous en possédons. Il me paraît même que la composition de cet ouvrage remonte à une époque où Monte Yrago était plus connu, plus célèbre, que Benavente. Cette ville est en effet assez moderne, car elle ne fut fondée ou peuplée que par Ferdinand II de Léon (1157-1188) 1, et elle ne reçut son Fuero que du fils et successeur de Ferdinand, Alphonse IX (1188-1230), quelque temps avant l'année 1206 2. Je ne veux pas affirmer que la Cronica ait été écrite avant la fondation de Benavente, car cette ville se trouve nommée dans un vers qui sans doute n'est pas une glose (vs. 693);

<sup>4)</sup> Lucas de Tuy, p. 106; Rodrigue de Tolède, VII, c. 19.

<sup>2)</sup> Dans cette année, Alphonse IX de Léon donna à Llanes le Fuero qu'il avait donné auparavant à Benavente. Ce Fuero de Llanes a été publié par Llorente (t. IV, p. 183—195).

mais il me paraît qu'elle l'a été dans un temps où Benavente n'était pas encore une ville considérable, où l'on nommait encore Monte Yrago de préférence à Benavente.

Je crois que le poème ne renferme rien qui soit contraire à mon opinion. Il est vrai que le poète connaît les armes parlantes de Castille et de Léon (vs. 264); mais celles-ci étaient déjà en usage du temps d'Alphonse VII 1, peut-être même plus tôt 2. J'aurai bientôt l'occasion de signaler une autre circonstance qui confirmera mon opinion sur le temps où la Cronica rimada a été écrite; mais je dois parler auparavant des chansons que l'auteur me semble avoir insérées dans son travail.

Toute la *Cronica*, à l'exception du commencement et d'un petit nombre de morceaux peu étendus, qui sont en prose (M. Michel les a mal à propos imprimés comme vers), est en vers libres, et l'assonance est presque constamment a-o. Mais on y rencontre trois morceaux où l'assonance est masculine. La première fois (vs. 501³ et suiv.), elle est en o dans quatre vers, et en a dans la suite, jusqu'au vers 357. La seconde fois, elle est en a (vs. 372 et suiv.). La troisième fois (vs. 758 et suiv.), elle est en o. Ce der-

Toyez, dans la chronique latine qui porte le nom de ce roi, le poème sur la conquête d'Almérie.

<sup>2)</sup> Voyez Argote de Molina, Nobleza del Andaluzia, fol. 32 v.

<sup>3)</sup> Le vers 300 est interpolé.

mier morceau me paraît un chant guerrier fort ancien, et voici pourquoi:

Après avoir raconté l'expédition fabuleuse de Ferdinand Ier en France, la Cronica general (fol. 287, col. 1) ajoute: «Et à cause de cet honneur que le roi gagna, il fut nommé depuis don Ferrando le Grand, le pair d'empereur (el par de emperador); et pour cette raison, les cantares dirent qu'il passa les Ports d'Aspa en dépit des Français;» — «é por esto dixeron los cantares que pasara los puertos de Aspa á pesar de los Franceses.» Dans le morceau en question, nous lisons réellement (vs. 758):

El buen don Fernando par fué de emperador; et l'on y trouve aussi (vs. 769):

A pessar de Francesses, los puertos de Aspa passó.

Maintenant il est très remarquable que le poète ne donne pas ce morceau comme étant de sa composition. Il dit au contraire: «Por esta rrason dixieron,» «pour cette raison ils dirent (on dit): Le bon roi don Fernando fut pair d'empereur; il commanda à la Vieille-Castille, et il commanda à Léon,» etc. Il cite donc lui-même ce morceau comme un chant populaire, et il me paraît hors de doute qu'Alphonse, dans sa chronique, a eu en vue le cantar qui s'est conservé dans la Cronica rimada. Il y a une autre preuve de ce que j'avance; c'est l'emploi du mot jensor. Vs. 762:

Mandó á Portogal, essa tierra jensor.

Il n'y a, je crois, qu'un seul autre exemple de l'emploi de ce comparatif provençal; il se trouve dans la Maria Egipciaca (p. 92 édit. Pidal), ouvrage où il y a tant de vieux mots qu'il pourrait très-bien être plus ancien que la Chanson du Cid. Dans la Maria, jensor (genzor) a le sens du positif, de même que dans le chant guerrier. Partout ailleurs, on trouve constamment gentil dans les phrases de ce genre. Chanson du Cid, vs. 680:

De Castiella la gentil exidos somos acá.

Romance « Del Soldan de Babilonia: »

Para ir á dar combate á Narbona la gentil.

Du reste, ce chant célèbre les exploits de Ferdinand et de ses barons <sup>1</sup>. Très-simple en sa forme, de même que la chanson des soldats d'Aurélien rapportée par Vopiscus, et renfermant des phrases cour-

<sup>1)</sup> Il faut rayer les vers 788, 789 (assonance féminine en a-o) et 792 (e-e), qui sont interpolés par l'auteur de la Cronica; mais je crois qu'il faut conserver le vers 797:

E Frandes, é Rrochella, é toda tierra de Ultramar; car dans une pièce si ancienne et si populaire, cet a se prononçait probablement à peu près comme o. Dans la poésie française, a, o, u et ou formaient assonance (voyez le Gormont, vs. 251—292); de même a et e (ibid., vs. 112), i et e (ibid., vs. 303), au et ei (ibid., vs. 10 et 11) etc. Dans la pièce espagnole, l'assonance:

É Armenia, é Persia la mayor,

É Frandes, é Rrochella, é toda tierra de Ultramar, est la même que dans le Gormont (vs. 253):

Jeo te conois assez, Hugon, Qui l'autrir fus asparillans.

tes et susceptibles d'être répétées en chœur, il me paraît avoir été chanté dans les rangs des armées, et il doit avoir été composé après l'année 1157, car on y lit, de même que dans la *Cronica*, qu'il y a *cinq* rois en Espagne (vs. 786).

Un autre morceau contient le récit de la mort du comte don Gomez de Gormaz, de l'arrivée de ses trois filles à Bivar, et du départ de Chimène pour Zamora, où elle prie le roi Ferdinand de la marier à Rodrigue. Nous traduirons plus tard ce beau récit; quand on connaît les anciennes romances, on ne peut douter que ce morceau n'en soit une, et dans ce cas, celle-ci est peut-être la plus ancienne, et sans contredit la moins altérée, de toutes. Elle contient d'ailleurs une glose assez curieuse, qui doit être de l'auteur de la Cronica, car il est impossible qu'elle soit du copiste. Cette glose confirmera l'opinion que j'ai déjà émise sur l'époque où l'auteur de la Cronica vécut.

Il s'agit de la couleur des vêtements de deuil. A une certaine époque, le deuil était blanc en Italie et en France. Le Dante (*Purgatorio*, VIII, vs. 73 et suiv.) fait dire à Nino Visconti, le fameux juge de Gallura, au sujet de sa femme Béatrix, marquise d'Este, qui s'était remariée à Galeazzo Visconti:

Non credo che la sua madre (Beatrice) più m'ami Poscia che trasmutò le bianche bende, Le quai convién che misera ancór brami.

Mais si, du temps du Dante, les veuves italiennes Vel. II. portaient le deuil en blanc, les hommes, et probablement les femmes aussi, le portaient en noir un demisiècle plus tard. Matteo Villani (Liv. X, c. 60) raconte que, quand Bernabos Visconti apprit la défaite de San Ruffello, en 1361, il s'habilla de noir en signe de son affliction. Dans la première moitié du XIIº siècle, le deuil était blanc en France; auparavant il avait été noir, comme il l'était alors en Espagne. Nous possédons à ce sujet un passage fort curieux de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny depuis 1122 jusqu'en 1156, qu'il mourut. Dans une lettre adressée à saint Bernard, Pierre de Cluny parle des disputes entre les moines noirs et les moines blancs, et il raconte 1 que Sidoine, archevêque d'Auvergne, reprochait à ses contemporains qu'ils assistaient en blanc aux enterrements, et en noir aux noces; ceux qui suivaient alors la coutume générale, dit l'abbé, faisaient le contraire. Quand je me trouvai récemment en Espagne, ajoute-t-il, j'ai vu, non sans surprise, que cette ancienne coutume est encore pratiquée par tous les Espagnols. En signe de deuil, «nigris tantum vilibusque indumentis se contegunt.»

Dans l'ancienne romance, on lit en parlant des filles du comte don Gomez de Gormaz après la mort de leur père (vs. 314):

<sup>1)</sup> Voyez les lettres de Pierre le Vénérable dans la Bibliotheca Cluniacensis, publiée par Marrier et André du Chesne, p. 839, 840.

Paños visten brunitados é velos á toda parte.

« Elles revêtent des habits noirs et se couvrent entièrement de voiles. » Après ce vers se place une ligne ainsi conçue:

(estonce la avian por duelo; agora por goso la traen.)

Ce pronom la doit sans doute s'entendre ici comme un neutre et se rapporter aux paños brunitados; s'il se rapportait aux velos, je ne vois par pourquoi le glossateur n'aurait pas écrit los; d'ailleurs les voiles à eux seuls n'étaient ni un signe d'affliction ni un signe de joie. Je crois donc que le glossateur a précisément écrit la, et non los, pour indiquer que cette note se rapporte, non pas aux voiles dont il est fait mention immédiatement auparavant, mais aux paños brunitados, et je traduis: « Alors on portait cela comme deuil; à présent on le porte en signe de joie. » D'où il résulte qu'à l'époque où la romance fut composée, le deuil était noir, et qu'il était d'une autre couleur, en blanc comme en France et en Italie, quand la note s'écrivit. Mais quand s'écrivit-elle?

D'après Pierre le Vénérable, le deuil était noir en Espagne dans la première moitié du XII° siècle. Dans le XIV° siècle, il était de la même couleur, comme il résulte d'un passage de l'archiprêtre de Hita (copla 736), où il est question d'une veuve. Le deuil était noir aussi quand s'écrivit la légende de Cardè-

gne, qui doit être plus ancienne que la Cronica general d'Alphonse, mais qui me paraît encore appartenir au XIIIe siècle. Après la mort du Cid, lit-on dans cette légende 1, sa fille Doña Sol se revêtit d'étamine, de même que ses dames d'honneur; l'infant Sancho d'Aragon, son époux, et les cent chevaliers qui l'accompagnaient, revêtirent des manteaux noirs (capas prietas), se coiffèrent de chapeaux fendus par le milieu (capiellas fendidas), et pendirent les écus le haut en bas aux arçons de leurs selles. Alphonse ne faisant aucune observation sur ce passage de la légende, il est certain que, de son temps aussi, le deuil était noir. Il conserva cette couleur depuis ce temps. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, il était noir en France aussi. Après la mort de Raymond V de Toulouse, arrivée en 1194, le troubadour Pierre Vidal « se vêtit de noir, coupa la queue et les oreilles à tous ses chevaux 2, et se fit raser la tête à lui-même et à tous ses serviteurs 3; mais ils laissaient croître la barbe et les ongles 4.» Le deuil était donc noir en Espagne dans la première moitié du XIIº siècle,

<sup>1)</sup> Voyez Cronica general, fol. 363, col. 1 et 2.

<sup>2)</sup> En Espagne aussi, on coupait la queue aux chevaux en signe de deuil; voyez Pierre le Vénérable (loco laud.) et Cronica de Don Fernando IV. (Valladolid, 1554), fol. 36 v.

<sup>3)</sup> La même coutume se pratiquait en Espagne; voyez Pierre le Vénérable.

<sup>4)</sup> Biographie provençale de Pierre Vidal, apud Raynouard Choix, t. V, p. 337.

et à partir du XIIIe; mais d'après la glose dont il s'agit, il doit avoir été blanc pendant un certain temps. Cela ne peut avoir été le cas qu'après Pier. re le Vénérable et avant la composition de la légende de Cardègne, c'est-à-dire, à la fin du XIIe ou au commencement du XIIIº siècle. Ainsi cette glose nous conduit à la même époque où nous ont conduit les autres passages d'où l'on peut inférer quand la Cronica rimada a été écrite. Il paraît que vers l'année 1160, les Espagnols adoptèrent de leurs voisins, les Provençaux ou les Arabes 1, la coutume de porter le deuil en blanc, et qu'un peu plus tard, les Provencaux se mirent à le porter en noir; et il est certain que, dans le XIIIe siècle, il était noir en France et en Espagne, comme il l'a toujours été depuis ce temps; seulement on continuait, dans ces deux pays, à porter le deuil en blanc à la mort des princes, jusqu'à l'année 1498.

La seconde romance raconte l'entretien entre Rodrigue et son père, après que ce dernier eut reçu les lettres de Ferdinand, et leur départ pour Zamora.

Le reste de la Cronica se compose évidemment de traditions populaires, en partie contradictoires. Ainsi Rodrigue est déjà marié à Chimène, quand il fait prisonnier le comte de Savoie, qui lui offre sa fille en

<sup>1)</sup> Voyez mon Dict. des noms des vêtements, p. 435; Maccari, t. II, p. 496, 497.

mariage. Rodrigue refuse cette offre, non parce qu'il est déjà marié, nulle part il n'en est question, mais parce qu'il ne se croit pas digne d'épouser une dame d'une si haute naissance. Tous les récits de la Cronica sont d'ailleurs extrêmement simples; le poète peut avoir modifié quelques détails, mais en général il pense comme pensait le peuple, sans substituer ses propres idées aux idées reçues. C'est par là que la Cronica se distingue essentiellement de la Chanson.

Il ne paraît pas qu'Alphonse-le-Savant se soit servi de la *Cronica rimada*, bien qu'il y ait des traditions qui sont communes aux deux livres. Il se peut que le roi chroniqueur n'y ait pas recouru parce qu'il se défiait du caractère peu historique de l'ouvrage; mais puisqu'il a pourtant admis plusieurs traditions qui sont fabuleuses à un égal degré, je serais plutôt porté à croire que l'esprit anti-royaliste qui règne dans la Cronica, l'a empêché d'y puiser.

La date à laquelle les différentes romances ont été composées est fort incertaine. Elles n'existent pas en manuscrit, et ceux qui les ont publiées dans le XVIe siècle, d'après la tradition orale, les ont changées et modernisées. L'étude de la versification peut servir, jusqu'à un certain point, à jeter quelque lumière sur cette question. Au commencement, la poésie espagnole n'avait pas un rhythme régulier; on tâchait bien d'atteindre une certaine harmonie et l'on observait une césure vers le milieu du vers, mais on ne

comptait pas les syllabes. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à jeter les yeux sur la Chanson du Cid. sur la Cronica rimada, sur la légende de Santa María Egipciaca et sur le livre des trois rois d'Orient. Dans la Chanson, le nombre des syllabes du vers varie de huit à vingt-quatre, et les vers de la Cronica sont plus irréguliers encore. Le vers des romances ne s'est formé aussi que peu à peu. Dans les deux romances et dans le chant de guerre qui se trouvent dans la Cronica rimada, il y a des vers parsaitement réguliers, des vers de quinze syllabes (le mètre ordinaire des romances); mais la plupart ne le sont nullement. et l'on a beau se donner toute la peine possible, on ne réussira pas (à moins de se permettre des changements extrêmement hardis et que rien ne justifie) à réduire ces vers irréguliers à des vers réguliers. Mais d'ailleurs, y a-t-il quelque probabilité à supposer que l'auteur de la Cronica ait altéré à plaisir des vers réguliers; qu'il ait substitué un rhythme barbare à un rhythme harmonieux; qu'il ait altéré à dessein un vers tel que celui-ci:

Vos venís en gruesa mula, | yo en un ligero caballo, qui se trouve dans la romance « Castellanos y Leoneses» pour y substituer celui-ci (*Cron. rimada*, vs. 16):

Vos estades sobre buena mula gruessa, | é yo sobre buen cavallo; qu'il ait substitué au vers (Romance « Cabalga Diego Lainez »):

Porque la besó mi padre, | me tengo por afrentado, celui-ci (*Cron. rim.* vs. 410):

Porque vos la bessó mi padre, l soy vo mal amansellado? En vérité, cela serait trop étrange. Il est bien plus naturel de croire que les vers qui se trouvent dans la Cronica sont les plus anciens (la forme longue de la seconde personne du pluriel (estades) et le vieux mot amansellado (cf. Cron. vs. 553) le montrent de reste), et qu'ils n'ont été changés en vers réguliers que lorsque le rhythme des romances était fixé. Joignez-y que même dans les romances modernisées, il y a encore des vers irréguliers. Le premier hémistiche a souvent sept, neuf ou dix syllabes, au lieu de huit, et le second a aussi maintefois une ou deux syllabes de trop. Cependant l'irrégularité des vers dans une romance n'est pas un signe certain de son ancienneté, car le marquis de Santillane atteste formellement que dans le XVe siècle la poésie populaire ne comptait pas encore les syllabes 1, et nous possédons des romances du siècle suivant, dans lesquelles les anciens vers irréguliers ont été imités 2. A lui seul, cet indice (auquel on peut en joindre quelques-autres, tels que

<sup>1) &</sup>quot;Infimos son aquellos que sin ningunt orden, regla, ni cuento, facen estos romances é cantares, de que la gente baja é de servil condicion se alegra." Lettre au connétable de Portugal (Sanchez, Coleccion, t. I, p. Liv).

<sup>2)</sup> Voyez Wolf, Prager Sammlung, p. 102-108.

le changement de l'assonance et l'emplo d'une assonance féminine au lieu d'une masculine) ne suffit donc pas pour démontrer l'ancienneté d'une romance; il en faut encore d'autres tirés de son contenu. L'étude des mœurs, des coutumes, des modes, est de la plus grande utilité pour fixer le temps où une romance a été composée, car d'ordinaire les poètes du moyen âge ne peignaient que leur propre temps, le seul qu'ils connussent.

Parmi les romances du Cid, il y en a peu d'anciennes. Celle qui commence par les mots «Cabalga Diego Lainez» est une imitation d'un passage de la Cronica rimada (p. 11). Non-seulement les idées sont les mêmes, avec cette différence que le récit de la Cron. est simple et énergique et que celui de la romance est un peu diffus, mais les assonances (a-o) sont aussi identiques. Il y a même des hémistiches qui le sont. Cron. vs. 400:

Todos disen: es él que mató al conde losano 1.

### Romance:

Aquí viene entre esta gente quien mató al conde Lozano.

# Cron. vs. 403:

al rey bessarle la mano.

<sup>1)</sup> Il résulte de la comparaison de la romance que telle est la véritable leçon. Dans l'édition de M. Michel, on lit:

Todos disen a él que el que (sic) mató al conde losano.

#### Romance:

para al rey besar la mano.

Cron. vs. 405:

Rodrigo fincó los ynojos por le bessar la mano.

### Romance:

Ya se apeaba Rodrigo para al rey besar la mano.

Cron. vs. 406, 407:

el rey fué mal espantado. A grandes boses dixo: Tiratme allá esse peccado.

# Romance:

Espantóse de ello el rey, y dijo como turbado: Quitateme allá Rodrigo, quitateme allá diablo.

Mais la plupart de ces romances accusent leur origine moderne; quelques-unes ne sont que du XVIº ou du XVIIº siècle; elles décrivent les costumes de ce temps-là, et ceux qui les ont composées ont puisé dans la Cronica general ou dans la Cronica del Cid. Elles sont si fades et si maniérées, que peut-être aucun autre cycle ne présente un nombre si considérable de romances décidément mauvaises.

Nous tâcherons maintenant de donner une biographie du Cid puisée aux meilleures sources. Plusieurs de ces sources, nous en convenons, sont arabes; mais si le héros castillan ne ressemble point, dans les écrits

de ses ennemis, à cet idéal de désintéressement et de loyauté que les poètes se sont plu à peindre idéal qui formerait à coup sûr un bizarre et inexplicable contraste avec les mœurs du XIº siecle - il ne faut pas s'imaginer cependant que son caractère y a été défiguré par l'aversion et la haine. Les Arabes honoraient la vertu même dans leurs adversaires; ils rendent toute justice à Alphonse VI; ils vantent la clémence et la douceur de ce prince 1, bien qu'il fût leur ennemi le plus formidable, et s'ils ont été sévères pour Rodrigue, ç'a été parce que celui-ci méritait bien réellement le reproche de perfidie et de cruauté. Aussi les anciens documents espagnols ne le jugentils pas plus favorablement. Les Arabes l'accusent d'avoir violé la capitulation à Valence, mais c'est par l'auteur des Gesta que nous savons ce qu'il fit à Mur-Il arrive même parfois que ses compatriotes condamnent sa conduite bien plus énergiquement que les Arabes eux-mêmes. Ainsi l'auteur des Gesta dit en parlant de son invasion dans une province de sa patrie, celle de Calahorra et de Najera: «Ingentem nimirum atque mæstabilem et valde lacrimabilem prædam, et dirum et impium atque vastum inremediabili slammå incendium per omnes terras illas sævissime et immisericorditer fecit. Dirâ itaque et impiâ deprædatione omnem terram præfatam devastavit et destruxit,

<sup>1)</sup> Voyez Maccarî, t. II, p. 748.

esusque divitiis et pecuniis atque omnibus eius spoliis eam omnino denudavit et penes se cuncta habuit.» L'auteur du Kitâb al-ictifâ se contente de dire à cette occasion: «il brûla et il détruisit.»

# DEUXIÈME PARTIE

LE CID DE LA RÉALITÉ

Estas son las nuevas de Mio Cid el Campeador.

Chanson du Cid., vs. 3740.

Senhor, ar escoutatz, si vos platz, et aujatz canso de ver' ystoria; — — — — que non es ges mesonja, ans es fina vertatz. testimonis en trac avesques et abatz, clergues, moines, epestres e los santz honoratz.

Fierabras, vs. 30—34.

I.

Sous certains rapports, il n'y avait rien de plus dissemblable que les deux peuples qui, au onzième siècle, se disputaient les débris du califat de Cordoue. Vifs, ingénieux et civilisés, mais amollis et sceptiques, les Maures ne vivaient que pour le plaisir, tandis que les Espagnols du Nord, encore à demi barbares, mais braves et animés du plus ardent fanatisme, n'aimaient que la guerre, et l'aimaient sanglante. Cependant ces deux nations, si différentes en apparence, avaient au fond plusieurs choses en commun: elles étaient l'une et l'autre corrompues, perfides et cruelles, et si les Maures étaient en général assez indifférents en matière de foi, s'ils consultaient les astrologues de préférence aux docteurs de la reli-

gion, s'ils n'avaient pas honte de servir sous un prince chrétien, il y avait aussi bien des chevaliers castillans qui ne se faisaient pas scrupule de vivre a augure comme on disait alors 1, de prendre des musulmans à leur solde 2, de porter les armes contre leur religion et leur patrie sous le drapeau d'un roitelet arabe, ou de piller et de brûler des cloîtres et des églises.

A moins d'événements imprévus, les Maures, moins braves et moins aguerris que leurs adversaires, devaient succomber à la longue. Ferdinand Ier leur avait porté des coups terribles. Il leur avait arraché Viseu, Lamégo et Coïmbre; il avait imposé un tribut à quatre de leurs rois, ceux de Saragosse, de Tolède, de Badajoz et de Séville, et la mort seule l'avait empêché de prendre Valence. Mais en partageant son royaume entre ses cinq enfants, il détruisit lui-même son œuvre. Les Maures respirerent: ils prévoyaient que la guerre civile éclaterait dans le Nord, et ils ne se trompaient pas.

Ferdinand avait donné à son fils aîné, Sancho, la Castille, Najera et Pampelune, à Alphonse Léon et

<sup>1)</sup> Voyez Hist. Compost. (Esp. sagr., t. XX), p. 101, 116; Cron. gen., fol. 263, col. 2. Un récit traduit du provençal, qui se trouve dans les Cento Novelle antiche (Nov. 32), commence par ces mots:

Messire En Barral de Baux [+ 1192], grand châtelain de Provence, vivait beaucoup à augure, à la manière espagnole."

<sup>2)</sup> Mon. Sil., c. 83 in fine.

les Asturies, à Garcia la Galice et cette partie du Portugal qui avait été enlevée aux Maures; Urraque avait reçu Zamora, et Elvire Toro. Sancho fut le premier à rompre la paix. L'année 1068, il attaqua son frère Alphonse et le vainquit dans la bataille de Llantada; mais la victoire qu'il remporta ne semble pas avoir été décisive, car Alphonse conserva ses États et la paix fut rétablie entre les deux frères.

Trois années plus tard, ils reprirent les armes, et, ayant fixé un jour pour le combat, ils stipulèrent que celui qui serait vaincu céderait son royaume. La bataille eut lieu sur la frontière des deux pays, près d'un village nommé Golpejare. Les Castillans eurent le dessous et ils furent contraints d'abandonner leur camp à l'ennemi; mais Alphonse défendit à ses soldats de les poursuivre, car, d'après les conditions du combat, il se croyait déjà maître du royaume de Castille. Rodrigue Diaz de Bivar frustra son attente.

Ce Rodrigue, qui sortait d'une ancienne famille castillane (il descendait, disait-on, de Laïn Calvo, l'un des deux juges que les Castillans avaient chargés, sous le règne de Froïla II (924, 5), de terminer leurs différends à l'amiable) et dont le nom apparaît pour la première fois dans un diplôme de Ferdinand I<sup>ex</sup>, de l'année 1064 <sup>1</sup>, s'était déjà distingué dans une guerre que Sancho de Castille avait eu à

<sup>1)</sup> Sandoval, Cinco Reyes, fol. 13, col. 3.

soutenir contre Sancho de Navarre. Il avait alors vaincu un chevalier navarrais dans un combat singulier, et ce combat lui avait valu le titre de Campéador 1. Il était maintenant le porte-étendard de Sancho, c'est-à-dire le général en chef de son armée 2, car dans toute l'Europe ces deux mots étaient synonymes à cette époque 3.

Dès qu'il se fut aperçu que l'ennemi ne songeait pas à la poursuite, Rodrigue releva le courage abattu de son roi et lui dit: «Voilà qu'après la victoire qu'ils viennent de remporter, les Léonais reposent dans nos tentes, comme s'ils n'avaient rien à craindre; ruonsnous donc sur eux à la pointe du jour, et nous obtiendrons la victoire. » Sancho goûta ce conseil, et, ayant rallié son armée, il se jeta, au lever de l'aurore, sur les Léonais encore endormis. La plupart furent égorgés; quelques-uns, cependant, se sauvèrent par la fuite. De ce nombre fut Alphonse qui chercha un asile dans Sainte-Marie, la cathédrale de la ville de Carrion; mais on l'arracha violemment de ce saint lieu, et on le conduisit captif à Burges 4.

<sup>1)</sup> Carmen latinum (p. 309).

<sup>2)</sup> L'auteur des Gesta dit d'abord: "constituit eum principem super omnem militiam suam," et plus bas: "tenuit regale signum Regis Sanctii;" confirmé par Pierre de Léon, apud Sandoval, fol. 21, col. 3; fol. 22, col. 3.

<sup>3)</sup> Voir Guillaume de Tyr, l. IX, c. 8; Orderic Vital (apud Duchesne, Rer. Norm. script.), p. 463, 472 D, 473, 483 B; Jonckbloet, Guillaume d'Orange, p. 23, 24.

<sup>4)</sup> Lucas de Tuy, p. 97, 98; Rodrigue de Tolède, VI, c. 16.

Grâce au conseil de Rodrigue, Sancho était donc devenu maître du royaume de Léon. C'était sans contredit un grand succès; cependant il ne suffit pas que la fin soit bonne, il faut aussi que les moyens soient justes, et le conseil que Rodrigue avait donné à son prince n'était après tout qu'une trahison, une violation des conditions arrêtées entre les deux rois.

Cédant aux prières d'Urraque et du comte léonais Pierre Ansurez, Sancho permit à son frère de sortir de sa prison, à la condition qu'il revêtirait l'habit monacal. Alphonse le fit; mais bientôt il s'échappa du cloître et alla chercher un asile auprès de Mamoun, roi de Tolède.

Plus tard, Sancho tourna ses armes, d'abord contre son frère Garcia, auquel il enleva ses États, ensuite contre ses deux sœurs. Elvire lui abandonna Toro, mais Urraque se défendit vaillamment dans Zamora. Le siège avait déjà duré quelque temps, lorsqu'un audacieux chevalier zamoréen, Bellido Dolfos, sortit de la ville, frappa tout à coup de sa lance Sancho qui se promenait dans son camp, et se sauva vers la ville avec la même hâte qu'il était venu (7 octobre 1072). Rodrigue, qui, pendant le siège, avait fait des prodiges de valeur, vit le meurtre de son roi. Il se mit sans tarder à la poursuite de Bellido, et faillit le tuer près de la porte de Zamora; mais Bel-

<sup>1)</sup> Gesta.

lido eut encore le temps de s'échapper. Le meurtre du roi jeta la consternation dans l'armée. Les Léonais, qui avaient subi à contre-cœur la domination du roi de Castille, se hâtèrent de regagner leurs foyers; les Castillans au contraire, restèrent fermement à leur poste; puis, ayant placé le corps de leur roi dans un sarcophage, ils le transportèrent, en faisant retentir l'air de leurs plaintes, au cloître d'Oña, où ils lui donnèrent la sépulture avec tous les honneurs royaux 1.

Après avoir accompli cette triste cérémonie, les principaux Castillans se réunirent à Burgos pour élire un nouveau roi. Il leur répugnait de donner la couronne à Alphonse, l'ex-roi de Léon, car ils sentaient que dans ce cas ils perdraient leur prépondérance, et qu'au lieu d'imposer la loi aux Léonais, ils devraient la recevoir d'eux; cependant, comme ils n'avaient aucun autre prince à placer sur le trône, force leur fut de vaincre leur répugnance 2. Ils se déclarèrent donc prêts à reconnaître Alphonse, mais à la condition que celui-ci jurerait de ne pas avoir participé au meurtre de Sancho, et ce fut Rodrigue Diaz qui se chargea de lui faire prêter ce serment 3. Dès lors Alphonse le

<sup>1)</sup> Lucas, p. 98, 99; Rodrigue, VI, 18, 19.

<sup>2)</sup> Lucas de Tuy (p. 100): «cum nullus esset sibi de genere regali, quem dominum possent habere, venientes ad Regem Adefonsum » etc.

<sup>3)</sup> Pierre de Léon (Sandoval, fol. 39, col. 1) dit qu'Alphonse prêta le serment entre les mains de douze chevaliers castillans. Sandoval ne dit pas si l'évêque parle de Rodrigue ou non.

prit en aversion 1; mais la prudence lui commanda de cacher ses sentiments, car Rodrigue était trop puissant pour ne pas être redoutable. Voulant l'attacher à sa famille et rétablir en même temps la bonne intelligence entre les Castillans et les Léonais, il lui fit même épouser sa cousine Chimène, la fille de Diégo, comte d'Oviédo et l'un des principaux parmi ses anciens sujets (19 juillet 1074) 2.

Quelque temps après, Rodrigue fut chargé par Alphonse d'aller à la cour de Motamid, roi de Séville, afin de percevoir le tribut que ce prince avait à payer. Motamid était alors en guerre contre Abdallâh de Grenade, et au moment de l'arrivée de Rodrigue, il se voyait menacé d'une invasion, Abdallâh ayant pris à son service plusieurs chevaliers chrétiens, parmi lesquels se trouvait le comte Garcia Ordonez, un prince du sang 3, qui avait porté l'étendard royal sous Ferdinand Ier 4. Rodrigue fit dire au roi de Grenade de ne pas attaquer Motamid, puisqu'il était l'allié d'Alphonse; mais ses prières et ses menaces furent dédaignées, et, mettant à feu et à sang tout ce qui se trouvait sur leur passage, les Grenadins s'avancèrent

<sup>1)</sup> Lucas, p. 100; Rodrigue, VI, p. 20, 21.

<sup>2)</sup> Gesta; Charta arrharum.

<sup>3)</sup> Il descendait de l'infant Ordono, fils de Ramire l'Aveugle, et de l'infante Christine. Voyez sur cette famille, Salazar, Casa de Silva, t. I, p. 63 et suiv.

<sup>4)</sup> Moret, Annales de Navarra, t. I, p. 758.

jusqu'à Cabra, où Rodrigue, accompagné de ses propres chevaliers et de l'armée sévillane, vint leur livrer bataille. Il les mit en déroute, et beaucoup de chevaliers chrétiens, parmi lesquels se trouvait Garcia Ordonez lui-même, tombèrent entre ses mains. enleva tout ce qu'ils avaient; mais au bout de trois jours il leur rendit la liberté. Puis, avant recu de Motamid le tribut et beaucoup de présents qu'il devait offrir à Alphonse, il retourna en Castille; mais alors ses ennemis, et principalement Garcia Ordonez, l'accusèrent, à tort ou à raison, de s'être approprié une partie des présents qu'il devait remettre à l'empereur 1. Alphonse, qui ne pouvait oublier ni la trahison de Rodrigue, trahison qui lui avait coûté deux royaumes, ni le serment humiliant qu'il avait été forcé de prêter entre ses mains, écouta ces imputations 2, et dans l'année 1081, lorsque Rodrigue eut attaqué les Maures sans lui avoir demandé la permission de le faire, il le bannit de ses États.

A partir de cette époque 3, Rodrigue commença à mener la vie de condottiere, et à combattre avec sa bande tantôt sous la bannière d'un prince maure, tantôt pour son propre compte.

Alphonse, comme ses chartes en font foi, avait pris ce titre après son rétablissement sur le trône.

<sup>2)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, n° VI.

<sup>3)</sup> Voyez l'Appendice, nº VII.

#### II.

Après avoir passé quelques semaines à la cour du comte de Barcelone, qui ne semble pas avoir voulu accepter ses services, Rodrigue se rendit à Saragosse, où Moctadir, de la famille des Beni-Houd, régnait alors. La vie de ce prince avait été une suite de razzias et de batailles, et parmi ses ennemis son frère aîné Modhaffar, le seigneur de Lérida, qui le surpassait en bravoure et en instruction, avait été le plus opiniâtre et le plus dangereux. Voulant le réduire, Moctadir avait d'abord appelé les Catalans et les Navarrais à son secours; puis, abandonné par ses alliés, qui avaient embrassé le parti de son adversaire, il avait eu recours à la trahison. Étant convenu avec son frère d'une entrevue à laquelle ils se rendraient tous les deux seuls et sans armes, il avait pris soin, avant de se rendre à l'endroit indiqué, d'intimer l'ordre à un chevalier navarrais qui servait dans son armée, de venir assassiner son frère au moment où il s'entretiendrait avec lui. Modhaffar n'avait dû son salut qu'à une bonne cotte de mailles qu'il portait toujours sous ses habits, et de son côté Moctadir avait puni le Navarrais de sa maladresse en le faisant décapiter. Après une guerre de trente ans, Moctadir avait enfin réussi à s'emparer de son frère, et à l'époque où Rodrigue arriva à Saragosse, Modhaffar

était prisonnier à Rueda <sup>1</sup>. Mais, rassuré de ce côtélà, Moctadir avait encore d'autres ennemis à combattre, et comme il préférait, à l'instar de ses prédécesseurs <sup>2</sup>, des soldats chrétiens à des soldats maures, il fit bon accueil à Rodrigue et aux chevaliers qui l'accompagnaient.

Peu de temps après, en octobre 1081<sup>3</sup>, Moctadir mourut après avoir divisé ses États entre ses deux fils: Moutamin, l'aîné, avait obtenu Saragosse, et son frère, le hâdjib Mondhir, avait reçu Dénia, Tortose Mais ces partages (Moctadir aurait dû le et Lérida. savoir mieux que personne) avaient toujours été une source inépuisable de troubles et de guerres; aussi les deux frères eurent-ils bientôt dispute ensemble, et Mondhir s'allia avec Sancho Ramirez, roi d'Aragon, et avec Bérenger, comte de Barcelone. Rodrigue combattait pour Moutamin, qui le regardait comme son plus ferme appui. Maintefois il faisait des razzias dans le pays des ennemis de son maître, et la terreur qu'il leur inspirait était si grande qu'il entra dans Monzon à la vue de leur armée, bien que Sancho eût juré Dans une autre guerre qu'il n'oserait pas le faire. entre les deux princes maures, Mondhir et ses alliés, à savoir Bérenger, le comte de Cerdagne, le frère du

<sup>1)</sup> Voyez sur Modhaffar, l'Appendice n VIII.

<sup>2)</sup> Voyez plus haut, t. I, p. 238, 242.

<sup>3)</sup> Voyez les auteurs cités dans l'Appendice, nº VII.

comte d'Urgel, le seigneur de Vich, celui de l'Ampourdan, celui de Roussillon et celui de Carcassonne. allèrent mettre le siége devant le vieux château d'Almenara (entre Lérida et Tamariz), que Rodrigue et Moutamin avaient fait rebâtir et fortifier, et comme les assiégés commençaient à manquer d'eau, Rodrigue, qui était alors dans la forteresse d'Escarpe qu'il venait de prendre, envoya des messagers à Moutamin pour lui donner avis de l'état presque désespéré où se trouvait la garnison. Moutamin se rendit alors à Tamariz, où il eut une entrevue avec lui. Il voulait que Rodrigue attaquât l'ennemi et le forçât à lever le siége; mais le Castillan lui conseilla de ne pas risquer une bataille dans laquelle la valeur devrait céder au nombre, et de payer plutôt un tribut aux alliés. Moutamin y consentit; mais les alliés, quand ils eurent recu cette offre, la refusèrent. Alors Rodrigue, indigné de leur présomption, résolut de les attaquer malgré l'infériorité de ses forces. Le succès justifia son audace: il battit l'ennemi, s'empara d'un riche butin et fit prisonnier le comte de Barcelone. tamin conclut la paix avec ce prince et lui rendit la liberté cinq jours après la bataille.

La rentrée de Rodrigue dans Saragosse fut un véritable triomphe. Le peuple l'accueillit avec de grandes démonstrations de joie et de respect; de son côté, Moutamin le combla de présents et d'honneurs, et il eut pour lui tant de condescendance, que Rodrigue

semblait jouir de l'autorité suprême <sup>1</sup>. Mais malgré la position brillante dont il jouissait, il ne pouvait oublier sa patrie, et dans l'année 1084, il crut avoir trouvé le moyen d'y rentrer.

L'année précédente, le gouverneur de Rueda s'était révolté contre Moutamin, et il avait reconnu pour son souverain son prisonnier Modhaffar, le frère de Moctadir. Modhaffar avait demandé du secours à Alphonse, et celui-ci lui avait envoyé, vers la fin de septembre 2, un corps d'armée commandé par son cousin germain Ramire, fils de Garcia de Navarre, et par le gouverneur de la Vieille-Castille, Gonzalo Salvadores, auguel on donnait le surnom de Quatremains à cause de sa bravoure. Mais Modhaffar étant mort peu de temps après, le gouverneur de Rueda, qui ne voulait pas devenir le sujet d'un monarque chrétien, se réconcilia secrètement avec Moutamin et s'engagea envers lui à attirer Alphonse dans un piége. Peu s'en fallut qu'il ne réussît dans son projet. S'étant rendu en personne auprès de l'empereur, il promit de lui livrer Rueda et le pria d'y venir. Alphonse y consentit; mais se défiant encore du Maure. il voulut que Gonzalo Salvadores et d'autres généraux

<sup>1)</sup> Gesta, p. xx—xxII; comparez le poème latin (p. 313, 314).

<sup>2)</sup> Le testament du comte Gonzalo Salvadores, dressé dans le cloître d'Oña, porte la date du 5 septembre 1083; celui du comte Nuño Alvarez, qui assista aussi à cette expédition, est du 14 août de la même année. Voyez Moret, Annales, t. II, p. 15.

entrassent avant lui dans la ville. A peine avaientils passé par la porte, que les Maures les massacrèrent en lançant sur eux une grêle de pierres (9 juin 1084) 1.

La trahison avait réussi, mais à moitié seulement: Alphonse avait échappé au massacre. Désappointé et furieux, ce monarque était retourné à son camp. Rodrigue vint l'y trouver. Il voulait le convaincre qu'il n'avait été pour rien dans le complot du gouverneur de Rueda, et tenter en même temps de rentrer dans ses bonnes grâces. Alphonse le recut honorablement et l'engagea à le suivre en Castille. Rodrigue y consentit volontiers, mais s'étant apercu en route que l'empereur avait encore de la rancune contre lui, il se hâta de le quitter et alla de nouveau offrir ses services à Moutamin. Ce prince; joyeux de son retour, lui ordonna alors d'aller faire une incursion en Aragon. Il s'acquitta de cette tâche avec une rapidité extrême: cinq jours lui suffirent pour ravager un pays d'une grande étendue, et partout ses bandes avaient déjà disparu avant qu'on eût eu

<sup>1)</sup> Trois petites chroniques fixent la trahison du gouverneur de Rueda à l'année 1084. L'épitaphe espagnole de Gonzalo (apud Sandoval, Cinco Reyes, fol. 68, 69) donne la date 9 juin 1074. Elle n'a été composée que longtemps après l'époque dont il s'agit, car le tombeau a été renouvelé; mais il me paraît certain qu'il y avait une épitaphe sur le premier tombeau, que la date 9 juin est exacte, et que celui qui a composé l'épitaphe espagnole n'a pas fait attention au second X (ère MCXXII) de l'ancienne épitaphe latine.

le temps de sonner le tocsin. Non content de ce succès, il fit aussi une incursion sur le territoire de Mondhir, attaqua Morella, et, avant pillé tout le navs d'alentour, il rebâtit et fortifia Alcala de Chi-Sancho d'Aragon marcha alors au secours de Mondhir, et, ayant établi son camp sur les bords de l'Èbre, il somma Rodrigue d'évacuer sans retard le territoire de son allié. Rodrigue se moqua de lui: il lui fit offrir une escorte au cas où il voudrait con-Irrités de cetté réponse, Santinuer son voyage. cho et Mondhir vinrent l'attaquer. Les deux armées se disputèrent longtemps la victoire; mais à la fin les alliés furent contraints de prendre la fuite. Rodrigue les poursuivit; seize nobles et deux mille soldats tombèrent entre ses mains, et quand il retourna à Saragosse chargé d'un butin immense, Moutamin et ses fils vinrent à sa rencontre, accompagnés d'une foule d'hommes et de femmes qui faisaient retentir l'air de leurs cris d'allégresse 1.

Moutamin mourut peu de temps après (en 1085). Son fils Mostaîn lui succéda et Rodrigue passa au service de ce prince; mais nous ne savons rien sur les expéditions qu'il fit à partir de l'année 1085 jusqu'à l'année 1088, qu'il conclut avec Mostaîn une convention dont la conquête de Valence était le but. C'est alors que commença la partie la plus intéressante

<sup>1)</sup> Gesta.

de sa carrière; mais pour faire comprendre le rôle qu'il joua à cette époque, il nous faudra donner d'abord une esquisse rapide de l'histoire de Valence.

## III.

Après le démembrement du califat, un petit-fils du célèbre Almanzor, qui s'appelait Abdalazîz et qui portait le même surnom que son grand-père, avait régné pendant quarante ans sur le royaume de Valence <sup>1</sup>. Son fils Abdalmelic Modhaffar lui succéda en janvier 1061; mais quatre années plus tard, il fut trahi par son premier ministre, Abou-Becr ibn-Abdalazîz, et détrôné par son beau-père, Mamoun de Tolède, qui le fit enfermer dans la forteresse de Cuenca.

De cette manière le royaume de Valence fut réuni à celui de Tolède; mais il s'en sépara de nouveau après la mort de Mamoun, arrivée dans l'année 1075. Ce prince eut pour successeur son petitfils Câdir, et comme ce dernier était trop faible pour contenir ses vassaux dans l'obéissance, Abou-Becr ibn-Abdalazîz, qui avait été nommé par Mamoun au gouvernement de Valence en récompense de l'appui qu'il lui avait prêté, se hâta de se déclarer indépendant et de se mettre sous la protection d'Alphonse VI,

<sup>1)</sup> Ibn-al-Abbâr, dans mes Notices, p. 172, 173.

<sup>2)</sup> Voyez les textes dans l'Appendice, no IX.

auquel il promit de payer un tribut annuel. Mais le patronage de l'empereur était précaire. Pour peu qu'il v trouvât son intérêt, Alphonse ne se faisait point scrupule de vendre ses clients et leurs États. dalazîz l'éprouva, car, dans l'année 1076, Alphonse vendit Valence à Moctadir de Saragosse pour la somme de cent mille pièces d'or, et se mit en marche avec son armée pour la lui livrer. Incapable de se défendre. Ibn-Abdalazîz alla seul et sans armes à la rencontre du monarque. Il sut être éloquent à un tel degré, disent les historiens arabes, qu'il décida Alphonse à abandonner son projet et à rompre le marché qu'il avait conclu avec Moctadir 1; mais tout porte à croire que cette éloquence consistait en bonnes espèces sonnantes, à moins toutesois que le prince n'ait réussi à convaincre l'empereur de cette vérité. que vendre Valence, c'était tuer la poule aux œufs d'or.

Neuf années plus tard, Alphonse vendit de nouveau Valence, et cette fois il la vendit à Câdir. Sous le prétexte de l'aider contre ses ennemis, il avait peu à peu arraché à ce malheureux prince son or et ses forteresses, jusqu'à ce que Câdir, à bout de ressources et craignant un terrible acte de désespoir de la part de ses sujets qu'il écrasait d'impôts, lui offrît enfin Tolède, à la condition qu'Alphonse le remettrait

<sup>1)</sup> Ibn-Bassâm, man. de Gotha, fol. 10 v.

en possession de Valence. Alphonse accepta cette proposition 1, et le 25 mai 1085 il fit son entrée dans l'ancienne capitale du royaume des Visigoths, pendant que Câdir scandalisait les musulmans et s'exposait aux moqueries des chrétiens en épiant sur un astrolabe l'heure propice à son départ 2. Quand il la crut venue, il se mit en route; mais il frappa en vain à la porte de plusieurs châteaux et ne trouva un asile qu'à Cuenca, où commandaient les Beni-'l-Faradj qui lui étaient aveuglement dévoués. Voulant avant tout sonder les dispositions d'Ibn-Abdalazîz, il envoya à Valence un membre de la famille des Beni-'l-Faradj. Ce messager entama une négociation, mais elle n'aboutit à rien. Justement alarmé du traité que Câdir avait conclu avec Alphonse, Ibn-Abdalazîz avait cherché et trouvé un puissant allié. C'était Moutamin de Saragosse, auguel il avait offert sa fille pour son fils Mostaîn. Moutamin, qui espérait que de cette manière son fils deviendrait un jour maître de Valence, s'était hâté d'accepter cette proposition, et voulant donner au mariage de son fils un éclat extraordinaire, il avait convié aux noces tous les personnages haut placés de l'Espagne arabe, auxquels il avait donné pendant plusieurs jours les fêtes les plus brillantes 3.

<sup>1)</sup> Ibn-Bassâm; Kitâb al-ictifâ (Script. Ar. loci de Abbad., t. II, p. 18); Ibn-Khaldoun; Cronica general, fol. 314, col. 2.

<sup>2)</sup> Maccarî, t. II, p. 748.

Cronica general; Kitâb al-ictifâ; Ibn-Bassâm; Ibn-Khâcân, dans son chapitre sur Ibn-Tâhir.

Peu de temps après, Ibn-Abdalazîz mourut après un règne de dix années <sup>1</sup>. Il laissa deux fils qui avaient déjà été ennemis pendant la vie de leur père, et qui, après sa mort, se disputèrent le gouvernement. L'un et l'autre avaient des partisans <sup>2</sup>. Un troisième parti voulait donner Valence au roi de Saragosse, un quatrième à Câdir.

Informé par Ibn-al-Faradj, qui était retourné auprès de lui, de ce qui se passait à Valence, Câdir jugea le moment favorable pour exécuter ses projets. Il réunit ses troupes, et, ayant prié Alphonse de réaliser sa promesse, il reçut de lui un corps d'armée commandé par Alvar Fañez, un parent de Rodrigue et l'un des plus braves guerriers de l'époque.

L'approche des Castillans apaisa tout d'un coup les dissensions à Valence. Tremblant de voir la ville saccagée par ces terribles soldats, l'assemblée des notables se hâta de déposer Othmân, le fils aîné d'Ibn-Abdalazîz, qui s'était emparé du pouvoir, et d'envoyer quelques-uns de ses membres, auxquels se joignit le gouverneur du château, Abou-Isâ ibn-Labboun, à Serra de Naquera, où Câdir avait établi son camp, pour

<sup>1)</sup> Ibn-Khaldoun, fol. 27 r.: "Ibn-Abdalazîz mourut en 478 (1085), après un règne de dix années, et son fils, le cadi Othmân, régna à sa place." Kitâb al-ictifâ, p. 19. La Cr. general (fol. 314, col. 3) attribue onze années de règne à ce prince; la différence est si minime qu'elle mérite à peine d'être signalée.

<sup>2)</sup> Cr. general; Ibn-Bassâm; Kitâb al-ictifâ.

<sup>3)</sup> Voyez la charta arrharum.

lui dire que la ville s'estimerait heureuse de l'avoir pour son souverain 1. Accompagné des Castillans, l'ex-roi de Tolède fit donc son entrée dans Valence, où il fut salué par les acclamations de la multitude; mais cet enthousiasme était loin d'être spontané; il était commandé par le spectacle effrayant de tous ces chevaliers bardés de fer, dont les longues épées étince-laient aux rayons du soleil.

Les Valenciens auraient à pourvoir à l'entretien de ces troupes: elles leur coûteraient six cents pièces d'or par jour! Ils avaient beau dire à Câdir qu'il n'avait pas besoin de cette armée, puisqu'ils le serviraient fidèlement: Câdir n'eut pas la naïveté de croire à leurs promesses; sachant qu'on le détestait et que d'ailleurs les anciens partis n'avaient pas abdiqué leurs espérances, il retint les Castillans. Afin d'être en état de les payer, il grèva la ville et son territoire d'un impôt extraordinaire, sous le prétexte qu'il avait besoin d'argent pour acheter de l'orge. Les Valenciens murmurèrent beaucoup de cet impôt, qui frappait sans distinction les riches et les pauvres, et qu'ils appelaient l'orge, tout court. « Donnez l'orge! » disaiton quand on se rencontrait dans la rue. A la boucherie il y avait un chien qu'on avait appris à aboyer quand on lui disait: «donnez l'orge!» «Dieu merci, dit alors un poète, nous en avons plusieurs dans no-

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, no X.

tre ville qui ressemblent à ce chien; quand on leur dit: Donnez l'orge! cela leur pèse comme à lui.»

Une guerre malheureuse augmenta le discrédit dans lequel Câdir était déjà tombé. Parmi les gouverneurs des forteresses, un seul, Ibn-Mahcour, le gouverneur de Xativa, avait refusé, malgré l'ordre formel qu'il avait recu, de venir en personne prêter serment au nouveau roi; il s'était contenté de lui envoyer un messager avec des lettres et des présents. Irrité de sa désobéissance, Câdir consulta Ibn-Labboun, qu'il avait nommé premier ministre, sur le parti à prendre. Ibn-Labboun lui conseilla de ne pas se brouiller avec Ibn-Mahcour et de renvoyer Alvar Fañez et son armée. Mais Câdir, qui se défiait de son ministre parce que celui-ci avait été l'ami de son prédécesseur, aima mieux suivre les conseils des fils d'Ibn-Abdalazîz, et, ayant rassemblé une grande armée, il marcha con-Il s'empara sans peine de la partie la tre Xativa. plus basse de la ville; mais pendant quatre mois il assiégea en vain le château. Alors toute sa colère se tourna contre les fils d'Ibn-Abdalazîz, et comme l'orge ne rapportait pas assez, il condamna l'un d'eux à nourrir l'armée castillane pendant tout un mois.

Cependant Ibn-Mahcour, réduit à l'extrémité, avait fait dire à Mondhir, le prince de Lérida, Dénia et Tortose, que, s'il voulait le secourir, il lui céderait Xativa et tous ses autres châteaux. Mondhir accepta

l'offre, et, ayant envoyé à Ibn-Mahcour son général al-Aisar <sup>1</sup> avec un renfort, il rassembla des troupes, prit à sa solde le Catalan Giraud d'Alaman, baron de Cervellon <sup>2</sup>, et marcha vers Xativa. A son approche, le roi de Valence prit la fuite en toute hâte, et Mondhir se mit en possession de Xativa. Ibn-Mahcour alla demeurer à Dénia, et Mondhir le traita toujours avec beaucoup d'égards.

Lorsque Câdir, couvert de honte, fut rentré dans Valence, les habitants de cette ville et les gouverneurs des châteaux voulurent secouer l'autorité de ce misérable despote et se donner à Mondhir, dont les tentes étaient déjà tout près de la capitale. Mais ce projet échoua, car peu de temps après, Mondhir retourna à Tortose, soit qu'il fût obligé d'aller défendre ses propres États, soit qu'il n'eût plus d'argent pour payer le baron de Cervellon, son principal appui. Délivré de son ennemi, Câdir put donc recommencer Il avait déjà extorqué des sommes ses exactions. énormes aux fils d'Ibn-Abdalazîz, à un riche juif, leur majordome, à plusieurs nobles, et comme nul ne se croyait sûr de son avoir ou de sa vie, les Valenciens émigrèrent en masse. Les terres avaient perdu leur valeur, personne ne voulait les acheter. Et malgré

<sup>1)</sup> Dans le texte el esquierdo. Il est facile de reconnaître ici le nom الايسب.

<sup>2)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XI.

les actes du plus terrible despotisme, Câdir, pressé par Alvar Fañez de lui payer l'arriéré de sa solde, se trouva un jour à bout de ressources. Alors il proposa aux Castillans de se fixer dans son royaume en Ils v consentileur offrant des terres très-étendues. rent; mais tout en faisant cultiver leurs vastes domaines par des serfs, ils continuaient à s'enrichir par des razzias dans le pays d'alentour. Leur troupe s'était grossie de la lie de la population arabe. d'esclaves, d'hommes tarés et de repris de justice, dont plusieurs abjurèrent l'islamisme, s'étaient enrôlés sous leurs drapeaux, et bientôt ces bandes acquirent, par leurs cruautés inouïes, une triste célébrité. Elles massacraient les hommes, violaient les femmes, et vendaient souvent un prisonnier musulman pour un pain, pour un pot de vin, ou pour une livre de pois-Quand un prisonnier ne voulait ou ne pouvait payer rançon, elles lui coupaient la langue, lui crevaient les yeux, et le faisaient déchirer par des dogues 1.

L'arrivée du roi de Maroc, Yousof ibn-Téchoufîn l'Almoravide, que les princes andalous avaient appelé à leur secours, délivra enfin les Valenciens de leurs hôtes sanguinaires. Forcé de livrer bataille à des nuées de barbares africains, Alphonse rappela Alvar

<sup>1)</sup> Cron. gen., fol. 315, col. 2 — 316, col. 3; Kitâb al-ictifâ, dans l'Appendice, p. xxx, xxxi.

Fanez 1, et quand il eut été battu dans la célèbre bataille de Zallâca, livrée le vendredi 23 octobre 1086. il ne put plus se mêler des affaires de Valence 2. Mais alors les gouverneurs des forteresses se hâtèrent de se révolter contre Câdir 3, et de leur côté, les princes voisins tâchèrent de le détrôner à leur profit. dhir fut le premier à l'attaquer. Avant recu des promesses d'appui de la part des principaux Valenciens, il rassembla des troupes dans l'année 1088 4, prit des Catalans à sa solde, et envoya en avant un de ses oncles qui devrait passer par Dénia, et auquel il avait indiqué le jour où il viendrait le rejoindre sous les murs de Valence. L'oncle de Mondhir arriva devant Valence avant le jour convenu. Il fut attaqué par Câdir; mais il le repoussa et le contraignit à rentrer dans la ville. Bientôt après il fut rejoint par Mondhir, qui, au moment où il recut la nouvelle de cette victoire, se trouvait à une journée de distance. Câdir ne sut que faire; il voulut se rendre, mais Ibn-Tâhir 5,

<sup>1)</sup> Cron. gener., fol. 319, col. 4; Ibn-abi-Zer, Cartâs, p. 94, l. 3. Cet auteur ne dit pas qu'Alvar Fanez assiégeait Valence, comme on lit dans la traduction de M. Tornberg (p. 128).

<sup>2)</sup> Cron. gener, fol. 321, col. 2; Ibn-Bassâm.

<sup>3)</sup> Cron. general.

<sup>4)</sup> Cette date est donnée par le Kitâb al-ictifâ (dans l'Appendice, p. xxvn) et par la Cron. gener., fol. 320, col. 1 (année chrétienne 1088; l'ère (1127) est fautive, il faut lire 1126).

<sup>5)</sup> Abenaher, lit-on ici dans la Cron. gener. (fol. 320, col. 3), c'està-dire Abennaher. Il est clair qu'il faut lire Abentaher.

l'ex-roi de Murcie, qui demeurait alors à Valence, l'en dissuada. Il fit donc demander du secours à Alphonse et à Mostaîn de Saragosse <sup>1</sup>.

Le roi de Saragosse avait grande envie, non pas de secourir Câdir, mais de le dépouiller. Un capitaine valencien, Ibn-Cannoun, lui promettait en ce moment même de faire en sorte que Valence lui fût livrée; il l'assurait en outre que son frère, le gouverneur de Ségorbe, lui céderait cette forteresse. Tout en promettant à Câdir qu'il viendrait le délivrer, Mostaîn conclut donc secrètement une convention avec le Cid², d'après laquelle ils devaient s'aider réciproquement à conquérir Valence³, à la condition que le Cid aurait tout le butin, et que la ville elle-même écherrait à Mostaîn⁴. Ce dernier avait quatre cents cavaliers sous ses ordres, le Cid trois mille⁵.

Ne voulant pas attendre leur arrivée, Mondhir fit dire à Câdir que non-seulement il allait lever le siège, mais qu'en outre il désirait être son ami et son allié.

<sup>1)</sup> Cron. gen., fol. 320 (cotée par erreur 321), col. 2 et 3; Kitâb al-ictifâ, dans l'Appendice, p. ххvи.

<sup>2)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, n° XII.

<sup>3)</sup> Cron. gener.; Kitâb al-ictifâ.

<sup>4)</sup> Kitâb al-ictifâ.

<sup>5)</sup> Kitâb al-ictifâ. La Cron. gener. donne aussi à entendre que l'armée du Cid était bien plus nombreuse que celle de Mostaîn. "Le roi de Saragosse, dit-elle, désirait si ardemment d'aller à Valence, qu'il ne considéra pas si son armée était grande ou petite, ni si celle du Cid était plus grande que la sienne."

à condition qu'il ne livrerait pas la ville à Mostaîn. Le roi de Valence comprit fort bien que Mondhir attendait, pour s'emparer de sa principauté, une occasion plus favorable; mais il accepta l'alliance 1.

Quand Mondhir fut retourné à Tortose 2, et que Mostaîn et le Cid furent arrivés devant Valence. Câdir alla à leur rencontre et les remercia de l'avoir délivré du siège. Toutefois les espérances du roi de Saragosse ne se réalisèrent pas. Il attendit vainement qu'on lui livrât Ségorbe, ainsi qu'Ibn-Cannoun le lui avait promis. Il fut trompé en outre par son allié, le Cid. Celui-ci s'était laissé corrompre par les magnifiques présents que Câdir lui avait faits à l'insu de Mostaîn, et quand ce dernier lui rappela sa promesse, il lui répondit que, si l'on voulait s'emparer de Valence, il faudrait d'abord déclarer la guerre à Alphonse, Câdir n'étant que le vassal de ce monarque. savait fort bien que le roi de Saragosse ne serait pas assez inconsidéré pour s'attirer sur les bras les armées du puissant empereur 3.

Frustré dans son attente, Mostaîn retourna à Saragosse. Il laissa à Valence un de ses capitaines avec une troupe de cavaliers, sous le prétexte qu'ils devaient être en aide à Câdir, mais en réalité pour avoir toujours lui-même des auxiliaires à Valence, dans

<sup>1)</sup> Cron. gener.; comparez le Kitâb al-ictifâ.

<sup>2)</sup> Cronica general.

<sup>3)</sup> Cronica general, fol. 321, col. 1.

le cas que l'occasion de s'emparer de cette ville se présentât de nouveau à lui. Puis, voulant punir Ibn-Labboun qui s'était engagé à lui livrer Murviédro, mais qui n'avait pas tenu sa promesse, il ordonna à Rodrigue d'aller assiéger la forteresse de Xerica, qui appartenait au seigneur de Murviédro, et qui se trouve sur la grande route entre Saragosse et Valence, à dix lieues de cette dernière ville et à deux de Ségorbe. Par la négligence du gouverneur, Xerica était dépourvue d'armes et de vivres; mais Ibn-Labboun fit dire à Mondhir que, s'il voulait venir au secours de Xerica, il se reconnaîtrait son vassal pour cette forteresse. Charmé de cette offre, Mondhir vint au secours de la place et força Rodrigue à lever le siége.

Craignant alors que Mondhir ne réussît également dans ses projets sur Valence, le Cid conseilla secrètement à Câdir de ne livrer la ville à qui que ce fût. En même temps, il fit dire à Mostaîn qu'il l'aiderait à gagner Valence; il promit la même chose à Mondhir; enfin il envoya dire à Alphonse qu'il se considérait comme son vassal; que les guerres qu'il soutenait profitaient à la Castille, puisqu'elles affaiblissaient les Maures et qu'elles servaient à tenir sur pied une armée chrétienne aux frais des musulmans; il ajouta qu'il espérait d'être bientôt à même de mettre Alphonse en possession de tout le pays. Alphonse se laissa tromper par ces protestations fallacieuses et permit

à Rodrigue de retenir son armée 1.

Avant donc les mains libres, Rodrigue en profita pour faire des incursions dans les environs, et quand on lui demandait pourquoi il en agissait ainsi, il donnait pour réponse qu'il le faisait pour avoir de quoi manger 2. Ensuite, il se rendit en Castille (1089 3) pour faire ses conditions avec Alphonse 4. Le roi le recut très-bien, lui donna quelques châteaux, et lui fit remettre un diplôme, où il déclara que toutes les terres et toutes les forteresses que Rodrigue enlèverait dans la suite aux Maures, lui appartiendraient en propre ainsi qu'à ses descendants 5. drigue retourna vers le pays valencien, accompagné de son armée, qui se composait de sept mille hommes. Sa présence y était fort nécessaire, car pendant qu'il se trouvait encore en Castille, Mostaîn, qui s'était apercu que, s'il lui fallait compter sur le secours du Cid, il ne parviendrait jamais à s'emparer de Valence, avait contracté une alliance avec Bérenger de Barcelone 6. Ce dernier avait maintenant investi

<sup>1)</sup> Cronica general, fol. 321, col. 2. La Cron. del Cid (voyez ch. 154) a eu soin d'omettre ce récit peu flatteur pour Rodrigue.

<sup>2) &</sup>quot;Dezie él que porque oviese que comer." Cron. gener.

<sup>3)</sup> La date est donnée par les Gesta, p. xxvi.

<sup>4)</sup> Cronica general.

<sup>5)</sup> Gesta, p. xxv, xxvi.

<sup>6)</sup> Les Gssta (p. xxvi) parlent bien du siége de Valence par Bérenger, mais ils ne font pas mention de l'alliance entre celui-ci et Mostaîn. La Cron. gen. (fol. 321, col. 3 et 4) a sans doute fait usage ici des Gesta, mais elle contient aussi des détails qui ne se trou-

la capitale de Câdir, et de son côté, le roi de Saragosse avait fait construire deux bastides, l'une à Liria, ville qui lui avait été donnée en fief par le roi de Valence quand il fut venu à son secours. l'autre à Cebolla: il comptait en construire une troisième dans un château près de l'Albufera, afin que personne ne pût entrer dans Valence ni en sortir. Mais quand le Cid approcha de Valence, Bérenger n'osa pas l'attendre, et se disposa à lever le siège. Avant de partir. ses soldats se livrèrent à des insultes et des menaces contre le Cid, qui en fut informé, mais qui ne voulut pas les combattre, parce que Bérenger était parent d'Alphonse, son souverain 1. Bérenger prit done le chemin de Requena et retourna à Barcelone 2. Quand le Cid fut arrivé à Valence, il promit à Câdir de faire rentrer sous son obéissance les châteaux rebelles, de le protéger contre tous ses ennemis, maures ou chré-

vent pas dans ce livre, et qu'elle a empruntés à sa chronique arabe. En effet, suivant tour à tour cette dernière ou les Gesta, elle désigne le même endroit, el Puig, tantôt sous le nom de Juballa, tantôt sous celui de Cebolla.

<sup>1)</sup> Gesta. J'ignore de quelle manière Bérenger, qui n'était pas marié, était parent d'Alphonse. M. Bofarull (t. II, p. 147) pense qu'il l'était du côté d'une des femmes d'Alphonse, qui étaient presque toutes d'origine française ainsi que les comtesses de Barcelone.

<sup>2)</sup> On lit dans les Gesta (p. xxvn) que Bérenger alla d'abord à Requena, puis à Saragosse, et enfin à Barcelone. Dans la Cron. gener. (fol. 321, col. 4) on lit au contraire que Bérenger promit au Cid de ne pas passer par Saragosse (comparez Cron. del Cid, ch. 154).

tiens, de se fixer à Valence, d'apporter dans cette ville tout le butin qu'il ferait, et de l'y vendre. En revanche, Câdir s'engagea à lui payer une redevance mensuelle de dix mille dînârs <sup>1</sup>. Ibn Labboun de Murviédro acheta aussi sa protection <sup>2</sup>.

Ensuite le Cid fit une incursion sur le territoire d'Alpuente, où régnait alors Djanâh-ad-daula Abdallâh ³, et força les gouverneurs des forteresses à payer à Câdir le tribut accoutumé ⁴. Mais bientôt après il reçut un message d'Alphonse. Ce monarque possédait à cette époque le château d'Alédo, non loin de Lorca, et comme les troupes qui y étaient en garnison faisaient maintefois des razzias sur le territoire musulman, le roi de Maroc, Yousof l'Almoravide, vint y mettre le siège, dans l'année 1090 ⁵, accompagné de plusieurs princes andalous. Alphonse écrivit alors au Cid pour lui ordonner de venir avec lui au secours des assiègés. Le Cid répondit qu'il était prêt à le faire, et pria le roi de l'informer de l'époque où il

<sup>1)</sup> Le récit arabe, traduit dans la General, dit à deux reprises que ce tribut était de mille dînârs par mois; mais je crois que c'est une erreur du copiste ou de l'éditeur, et qu'il faut lire dix mille, car le Kitâb al-ictifâ dit cent mille dînârs par an, et la Cron. del Cid, deux mille par semaine (104,000 par an).

<sup>2)</sup> Cronica general. Comparez les Gesta.

<sup>3)</sup> Voyez Ibn-Khaldoun (Script. Ar. loci de Abbad., t. II, p. 212).

<sup>4)</sup> Cronica general.

 <sup>483</sup> de l'Hégire, d'après Ibn-al-Abbar (Script. Ar. loci, t. II,
 121).

se mettrait en marche. Puis il partit de Requena et se rendit à Xativa, où un messager du roi vint lui dire que celui-ci était à Tolède avec une armée d'environ dix-huit mille hommes 1. Alphonse lui fit dire aussi de l'attendre à Villena, puisqu'il comptait passer par cet endroit; mais comme le Cid manquait de vivres à Villena, il se rendit à Ontinente 2, en prenant soin toutefois de laisser à Villena et à Chinchilla quelques troupes qui devaient l'avertir de l'arrivée du Cependant Alphonse suivit une route autre que celle qu'il avait indiquée, et quand le Cid eut appris que le roi l'avait déjà devancé, ce dont il éprouva un chagrin bien sensible, il quitta aussitôt Hellin, où il se trouvait alors, et, laissant en arrière le gros de son armée, il arriva avec un petit nombre de troupes à Molina 3.

Alphonse n'eut pas besoin de tirer l'épée. A son approche Yousof et les rois andalous se retirèrent sur Lorca 4; mais les ennemis de Rodrigue l'accusèrent aussitôt de trahison auprès du roi; ils prétendirent qu'il avait retardé à dessein sa venue, afin que l'armée castillane fût taillée en pièces par les Sarrasins. Al-

<sup>1)</sup> Gesta. L'auteur de ce livre se contente de dire: «cum maximo exercitu et cum infinità multitudine militum et peditum; « mais Ibnal-Abbar donne le nombre que j'énonce dans mon texte.

<sup>2)</sup> Ortimano dans les Gesta; comparez la note de Risco, p. 168.

<sup>3)</sup> Gesta, p. xxvIII.

<sup>4)</sup> Gesta; Ibn-al-Abbar.

phonse ajouta foi à ces dénonciations; il retira au Cid toutes les terres et tous les châteaux qu'il lui avait donnés l'année précédente, confisqua ses biens patrimoniaux, et fit emprisonner sa femme et ses enfants. Informé de ces mesures, Rodrigue envoya un de ses chevaliers pour le justifier auprès du roi; il offrit de prouver son innocence, ou de la faire prouver par un des siens, dans un combat judiciaire. Le roi rejeta cette proposition, mais il renvoya à Rodrigue sa femme et ses enfants. Celui-ci fit alors remettre à Alphonse une quadruple justification, chacune en termes différents 1. Le roi, cependant, ne se laissa pas fléchir 2.

## IV.

Brouillé de nouveau avec Alphonse et n'étant plus au service du roi de Saragosse, Rodrigue était maintenant le chef d'une armée qui ne dépendait que de lui seul et qui ne subsistait que de ce qu'elle prenait sur les ennemis. Son chef lui fournit amplement l'occasion de faire du butin. Étant parti d'Elche après la fête de noël 1090, il arriva à la forteresse de Polop (à huit lieues N. E. d'Alicante), où il y avait un souterrain rempli d'argent et d'étoffes précieuses. Voulant s'emparer de ces richesses, Rodri-

<sup>1)</sup> Ces pièces se trouvent dans les Gesta, p. xxx-xxxIII.

<sup>2)</sup> Gesta.

gue assiégea le château, et en peu de jours il forca la garnison à se rendre. Puis, avant ravagé tout à la ronde, de sorte que, depuis Orihuela jusqu'à Xativa, aucun mur ne demeura debout, il marcha contre Tortose, prit Miravet (au nord de Tortose) 1 et s'v établit. Vivement pressé, Mondhir promit beaucoup d'argent à Bérenger, comte de Barcelone, s'il voulait venir à son aide et le débarrasser du Cid 2. Le comte ne se fit pas trop prier, car il brûlait de se venger du Cid, qui s'était emparé des revenus qu'il tirait autrefois du pays valencien. Il rassembla donc une grande armée, et, ayant établi son camp à Calamocha, dans le district d'Albarracin, il se rendit, avec quelques-uns des siens, auprès de Mostaîn de Saragosse, qui se trouvait alors à Daroca et auquel il voulait demander du secours. Mostaîn lui donna de l'argent et se rendit même avec lui auprès d'Alphonse pour demander à ce dernier de leur prêter main-forte dans la guerre qu'ils allaient entreprendre contre le Cid. Mais ils firent en vain ce voyage, et le comte de Barcelone revint à Calamocha sans avoir obtenu de l'empereur un seul soldat. Mostaîn ne lui en fournit pas non plus. Ce roi n'avait pas osé refuser au comte l'argent qu'il lui demandait: mais il s'efforçait de rester en paix avec tous les princes

<sup>1)</sup> Voyez l'Appendice, p. xxvi, note 2.

<sup>2)</sup> J'ai suivi ici la Cron. gener., dont le récit mérite incontestablement la préférence sur celui des Gesta.

et tous les guerriers de son voisinage, car au moment même où Bérenger s'apprêtait à aller attaquer le Cid, il informa secrètement ce dernier des préparatifs de son ennemi. Le Cid, qui était campé alors dans une vallée entourée de hautes montagnes et dont l'entrée était très-étroite, lui répondit qu'il le remerciait de son avis, mais qu'il ne craignait pas son adversaire et qu'il l'attendrait. Au reste, la lettre où il disait cela, était remplie d'injures contre Bérenger, et pour comble, le Cid priait Mostaîn de vouloir bien la montrer au comte. Mostaîn le fit, et alors Bérenger, piqué au vif, fit écrire au Cid qu'il tirerait vengeance de ses outrages. «Tu as prétendu, lui disait-il, que moi et les miens, nous n'étions que des femmes: si Dieu nous vient en aide, nous te montrerons bientôt jusqu'à quel point tu t'es trompé!... Nous savons que les montagnes, les corbeaux, les corneilles, les éperviers, les aigles, presque tous les oiseaux en un mot, sont tes dieux. et que tu as plus de confiance dans leurs augures que dans le secours du Tout-Puissant 1; nous au contraire, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu nous vengera de toi en te livrant entre nos mains. Demain, aux premiers rayons du soleil, tu nous verras près de toi, et si tu quittes alors tes montagnes pour venir te mesurer avec nous

<sup>1)</sup> Dans la Chanson, Rodrigue vit aussi à augure, comme on dissait alors.

dans la plaine, nous te tiendrons pour Rodrigue, surnommé le Batailleur et le Campéador; mais si tu ne viens pas, nous te tiendrons pour traître 1.... Nous ne te quitterons pas avant que nous ne t'ayons en notre pouvoir, mort ou vif. Nous te traiterons de la manière dont tu prétends nous avoir traité, albarrâz 2! Dieu vengera ses églises, que tu as violées et détruites!

Avant entendu la lecture de cette lettre, Rodrigue y fit répondre sur-le-champ. « Oui, disait-il à Bérenger, je t'ai chargé d'injures, mais voici mes raisons: Lorsque tu étais avec Mostaîn à Calatayud, tu lui as dit que, par crainte de toi, je n'avais pas osé mettre le pied sur son territoire. Quelques-uns de tes hommes, tels que Raymond de Baran, ont affirmé la même chose au roi Alphonse, en présence des chevaliers castillans. Toi-même, enfin, tu as dit au roi Alphonse, en présence de Mostaîn, que tu n'aurais pas manqué de me chasser du pays du Hâdjib (Mondhir), mais que je n'avais pas osé t'attendre, et que d'ailleurs tu ne voulais pas combattre contre un vassal du roi. Voilà pourquoi je t'ai dit des injures! bien! à présent tu n'as plus de prétexte pour ne pas m'attaquer; au contraire, tu t'es fait promettre une grosse somme par le Hâdjib, et de ton côté, tu t'es

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, n° XIII.

C'est l'équivalent arabe du terme campéador; voyez plus haut,
 65—70.

engagé envers lui à me chasser de son territoire. Tiens donc ta parole! Viens me combattre, si tu l'oses! Je suis dans une plaine, la plus vaste qui se trouve dans toute cette contrée, et dès que je te verrai, je te donnerai ta solde, comme à l'ordinaire.»

Exaspérés et furieux, Bérenger et ses Catalans jurèrent de se venger. Profitant de l'obscurité de la nuit, ils occupèrent, sans être aperçus, les montagnes qui entouraient le camp de Rodrigue, et à la pointe du jour, ils se ruèrent à l'improviste sur leurs ennemis. L'attaque fut si soudaine, que les soldats du Cid eurent à peine le temps de s'armer. Leur chef, qui frémissait d'indignation et de rage, les rangea en bataille sans perdre un instant; puis, les menant au combat, il fondit sur les premiers bataillons ennemis et les culbuta; mais au plus fort de la mêlée, il se blessa assez grièvement en tombant de son destrier. Ses soldats n'en combattirent pas moins avec la plus grande valeur, et, ayant remporté la victoire, ils pillèrent le camp de l'ennemi et firent prisonnier le comte de Barcelone avec environ cinq mille des siens, parmi lesquels se trouvait Giraud d'Alaman.

Bérenger se fit conduire à la tente de Rodrigue, et lui demanda grâce. Le Cid le traita d'abord avec dureté: ne lui permettant pas de s'asseoir auprès de lui dans sa tente, il ordonna à ses soldats de le garder hors de l'enceinte du camp; mais il lui fournit quantité de vivres, ainsi qu'aux autres prisonniers. Quelque temps après, il accepta la rançon que lui offrirent Bérenger et Giraud d'Alaman, et qui consistait en quatre-vingt mille marcs d'or de Valence. Les autres captifs recouvrèrent aussi la liberté en promettant de se racheter, et quand ils furent de retour dans leur patrie, ils rassemblèrent autant d'argent qu'ils pouvaient; mais, n'en ayant pas encore assez, ils offrirent en otage leurs fils et leurs parents. Touché de leur malheur, Rodrigue eut la générosité de les tenir quittes de leur rançon 1.

Qu'il nous soit permis de quitter ici pour un moment les livres historiques et d'emprunter à la chanson de geste un passage qui se recommande par sa forme dramatique et par son énergique simplicité <sup>2</sup>. Après avoir raconté que le comte de Barcelone, auquel il donne le nom de Raymond, avait été fait prisonnier, l'auteur continue en ces termes:

On fait une grande cuisine à Mon Cid don Rodrigue. Le comte don Raymond ne lui en tient pas compte; on lui apporte les mets, on les apprête devant lui: il n'en veut pas manger, il repousse tous les mets. "Je ne mangerai pas un morceau de pain, pour tout ce que possède l'Espagne entière! Je perdrai plutôt mon corps, et j'abandonnerai mon âme, puisque de tels vagabonds m'ont vaincu en bataille!" Mon Cid Ruy Diaz, vous ouïrez ce qu'il dit: "Mangez, comte, de ce pain, et buvez de ce vin; si vous faites ce que je vous demande, vous cesserez d'être prisonnier; sinon vous ne

<sup>1)</sup> Gesta.

<sup>2)</sup> Vers 1025 et suiv.

reverrez de votre vie la terre chrétienne. « Le comte don Raymond lui répondit: « Mangez vous-même, don Rodrigue, et songez à vous réjouir; mais moi, laissez-moi mourir, car je ne veux point manger. " Jusqu'au troisième jour ils ne peuvent ébranler sa résolution, et tandis qu'ils partagent leurs riches dépouilles, ils ne peuvent lui faire manger un morceau Mon Cid dit: Mangez quelque chose, comte, car si yous ne mangez pas, vous ne reverrez pas les chrétiens; mais si vous mangez, et si vous me contentez, je rendrai la liberté à vous et à deux de vos chevaliers. . Quand le comte entendit cela, il devint déjà plus gai. "Cid, si vous faites ce que vous avez dit, je vous admirerai tant que je vivrai. - Mangez donc, comte, et quand vous aurez dîné, je vous laisserai partir, vous et deux autres. Mais tout ce que vous avez perdu et que j'ai gagné sur le champ de bataille, sachez que je ne vous en donnerai pas même un faux denier. Je ne vous donnerai rien de ce que vous avez perdu: car j'en ai besoin pour ces miens vassaux qui, auprès de moi, sont dans la misère; je ne vous en donnerai rien. En prenant de vous et d'autres, nous devons les payer; nous mènerons cette vie tant qu'il plaira au Père éternel, comme un homme qui a attiré sur soi la colère de son roi et qui est banni de son pays." Le comte est joyeux; il demande de l'eau pour se laver les mains; on lui en présente, on lui en donne sur-le-champ. Avec les deux chevaliers que le Cid lui a donnés, le comte va manger. Dieu! comme il le fait de bonne grâce! Vis-à-vis de lui est assis celui qui naquit dans une heure propice. "Si vous ne mangez pas bien, comte, de sorte que je puisse m'en contenter, nous resterons ensemble, nous ne nous quitterons pas. " Alors le comte dit: "De bonne volonté et de bon cœur! " Il dîne vite avec ses deux chevaliers; Mon Cid qui le regarde, est content parce que le comte don Raymond remue si bien les mains. "Si vous

le permettez. Mon Cid, nous sommes prêts à nous mettre en route. Ordonnez qu'on nous donne nos chevaux, et nous partirons sur-le-champ. Depuis le jour que je fus comte, je ne dînai avec tant d'appétit. Je n'oublierai jamais le bon repas que j'ai fait. " On leur donne trois palefrois très-bien sellés et de bons vêtements, des pelisses et des manteaux. Le comte don Raymond chevauche entre ses deux chevaliers; jusqu'à la limite du camp, le Castillan les escorte. « Vous partez. comte, entièrement libre. Je vous sais gré de ce que vous m'avez laissé. Quand vous aurez envie de vous venger et que vous viendrez me chercher, vous pourrez me trouver; mais si vous ne venez pas me chercher, si vous me laissez tranquille, vous aurez quelque chose du vôtre ou du mien. - Livrez-vous à la joie, Mon Cid, et portez-vous bien; je vous ai payé pour toute cette année; venir vous chercher, on n'y pensera même pas. « Le comte piqua des deux et se mit en route; en partant il tournait la tête et regardait en arrière; il craignait que Mon Cid ne revînt sur sa résolution, ce que l'accompli n'aurait pas fait pour tout au monde; une déloyauté, il n'en fit jamais.

La générosité dont Rodrigue avait fait preuve, avait profondément touché le comte de Barcelone; aussi lui fit-il dire, quelque temps après, qu'il désirait être son ami et son allié. Rodrigue, qui lui gardait encore rancune, refusa d'abord cette offre; mais comme ses capitaines lui représentaient que le comte, auquel on avait déjà enlevé tout ce qui méritait d'être pris, ne valait plus rien comme ennemi et qu'il serait au contraire un allié utile, Rodrigue céda enfin à leurs conseils et consentit à conclure un traîté avec son ancien adversaire. Bérenger se rendit donc au camp

de Rodrigue, et, le traité signé, il plaça une partie de son territoire sous la protection de son confédéré 1, ce qui revient à dire qu'il devint son tributaire.

La principauté de Tortose suivit son exemple. A la nouvelle de la défaite de son allié, Mondhir était mort de chagrin, laissant un fils en bas âge dont il avait confié la tutelle aux Beni-Betyr<sup>2</sup>. Ceux-ci comprirent qu'ils avaient besoin de la protection du Cid, et ils l'achetèrent moyennant un tribut annuel de cinquante mille dinàrs. Grâce à l'effroi qu'inspiraient ses armes, le Cid jouissait à cette époque d'un revenu fort considérable, car outre les sommes que lui payaient Bérenger et les Beni-Betyr, il recevait chaque année 120,000 dinârs <sup>3</sup> du prince de Valence, 10,000 du seigneur d'Albarracin <sup>4</sup>, autant du seigneur d'Alpuente <sup>5</sup>, 6,000 du seigneur de Murviédro, autant de celui de Ségor-

<sup>1)</sup> Gesta, p. xli, xlii.

<sup>2) &</sup>quot;É toviéronlo en guarda unos fijos que dezien de Betyr, " Cron. gener., fol. 323, col. 2. Les historiens arabes ne parlant pas de ces personnages, j'ignore comment leur nom doit s'écrire, car il y a plusieurs noms propres qui se rapprochent de Betyr.

<sup>3)</sup> Voyez plus haut, p. 137, note 1.

<sup>4)</sup> La Cron. gener. le nomme Abezay. Il faut lire Abenhozayl.

<sup>5)</sup> Nommé par erreur Abenrazin dans l'édition de la Cron. gener. Il faut changer le r en c, et lire Abencazin. C'est ainsi que la Cronica nomme ailleurs (fol. 324, col. 4) le seigneur d'Alpuente, et nous savons par Ibn-Khaldoun (Script. Ar. loci de Abbad., t. II, p. 212), que les seigneurs d'Alpuente s'appelaient les Beni-Câsim. Aujourd'hui encore un village, celui de Benicasim, près de Castellon de la Plana, porte leur nom.

be. 4.000 de celui de Xérica, et 3.000 de celui d'Almenara. Liria, qui appartenait au roi de Saragosse et qui devait payer 2,000 dînârs, n'acquittait pas alors ce tribut 1. Aussi le Cid assiégeait-t-il cette ville en 1092, lorsqu'il recut de ses amis et de la reine de Castille 2 des lettres où ils lui disaient qu'il lui serait facile de rentrer dans la faveur d'Alphonse, s'il voulait prendre part à une expédition que ce dernier avait préparée contre les Almoravides. Bien que Liria fût sur le point de se rendre à lui. Rodrigue crut cependant devoir suivre le conseil qu'on lui donnait, et, s'étant mis en marche, il rejoignit l'empereur à Martos, à l'ouest de Jaën. Alphonse, qui était allé à sa rencontre, le traita avec beaucoup de courtoisie; mais à l'entrée de la nuit, lorsqu'il eut établi son camp sur les montagnes, il s'offensa en voyant que Rodrigue posait le sien plus en avant, dans la plaine. le faisant, Rodrigue se laissait guider par un motif tout à fait honorable: il voulait protéger l'empereur contre une attaque et recevoir lui-même le premier choc de l'ennemi; mais au lieu de se placer à ce point de vue, l'empereur crut voir dans la conduite de Rodrigue une nouvelle preuve de son arrogance. «Voyez, dit-il à ses courtisans, quel affront Rodrigue

<sup>1)</sup> Cronica general, fol. 323, col. 1 et 2.

Florez (Reynas catholicas, t. I, p. 169) prouve que la reine Constance vivait encore en 1092.

nous fait! Au moment où il se joignait à nous, il se disait fatigué par une longue marche, et maintenant il nous dispute le pas et dresse ses tentes au-devant des nôtres!» Comme de coutume, les courtisans lui donnèrent pleinement raison 1.

L'issue de la campagne ne fut pas de nature à mettre Alphonse en meilleure humeur. Le combat s'étant engagé entre Jaën et Grenade, ses troupes remportèrent d'abord de grands avantages; mais plus tard elles essuyèrent une déroute complète, et Alphonse luimême eut bien de la peine à échapper aux épées des ennemis <sup>2</sup>.

Disposé comme il l'était, Alphonse imputa naturellement à Rodrigue le grave échec qu'il avait subi, et dans sa colère il ne se borna pas à le maltraiter de paroles, il voulut encore le faire arrêter. Rodrigue lui échappa cependant; profitant de l'obscurité de la nuit, il retourna en toute hâte vers le pays valencien; mais il ne ramena pas tous ses soldats; plusieurs d'entre eux l'avaient quitté pour aller servir sous l'empereur 3.

N'ayant pu s'emparer de la personne de Rodrigue, Alphonse résolut de le punir d'une autre manière. Il voulut lui arracher Valence. Cette ville était bien réellement au pouvoir du Cid: elle lui payait tribut,

<sup>1)</sup> Gesta, p. XLII, XLIII.

<sup>2)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XIV.

<sup>3)</sup> Gesta, p. xliv.

et comme le bruit s'était répandu que le soi-disant roi, Câdir, qui était gravement malade alors, avait cessé de vivre, elle le regardait même comme son souverain. Attaquer et prendre Valence, c'était donc enlever au Cid sa plus belle possession, c'était le blesser à l'endroit le plus sensible de son amourpropre. C'est ce qu'Alphonse comprit fort bien, et, ayant conclu une alliance avec les Pisans et les Génois, qui lui envoyèrent quatre cents bâtiments, il profita de l'absence du Cid, occupé alors à soutenir le roi de Saragosse contre le roi d'Aragon, pour venir assièger Valence par terre et par mer, en faisant dire aux châtelains de la province qu'ils eussent à lui donner cinq fois le tribut qu'ils payaient au Cid.

Étonné autant qu'irrité, Rodrigue fit d'abord des remontrances respectueuses; mais voyant que l'empereur n'en tenait pas compte, il eut recours à un autre moyen. Étant parti de Saragosse avec son armée, il tomba comme la foudre sur le comté de Najera et de Calahorra, et, mettant à feu et à sang tout ce qui se trouvait sur son passage, il prit d'assaut Alberite, Logrono et Alfaro. Pendant qu'il se trouvait encore dans cette dernière forteresse, des messagers du comte Garcia Ordonez, le gouverneur de la province 3, vinrent le sommer, au nom de leur maî-

<sup>1)</sup> Cron. gener., fol. 323, col. 3; Kitâb al-ictifâ.

<sup>2)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, n° XV.

<sup>3)</sup> Garcia Ordonez est nommé comte de Najera dans une foule de

tre, d'y rester pendant sept jours seulement, au bout desquels le comte viendrait lui livrer bataille. Comme Garcia, le second personnage de l'État par l'éclat de son origine 1, par son alliance avec la famille royale 2, par ses richesses et par ses éminents services 3, avait toujours été l'implacable ennemi du Cid, celui-ci brûlait du désir de le châtier. Il lui fit donc répondre qu'il l'attendrait. Mais il l'attendit en vain. Arrivé à Alberite, Garcia, qui s'était ravisé, était retourné subitement en arrière. Le Cid resta à Alfaro jusqu'à l'expiration du délai fixé par son ennemi, et alors, ne le voyant pas venir, il retourna à Saragosse, sans attendre l'arrivée d'Alphonse qui avait levé le siège de Valence pour aller défendre son propre pays 4.

La tentative d'Alphonse avait donc eu un fort mau-

chartes, qui vont depuis l'année 1086 jusqu'à l'année 1106, et qui ont été citées ou publiées par Sandoval (Cinco Reyes, fol. 45, col. 4; 79, 3; 81, 1; 89, 3; 94, 2 et 3; 95, 1 et 2), Sota (fol. 539, col. 2; 540, 1 et 2), Moret (Annales, t. II, p. 30, 84) et Llorente (t. III, p. 446, 448, 452, 462, 463, 472; t. IV, p. 5).

<sup>1)</sup> Voyez plus haut, p. 115, note 3.

<sup>2)</sup> Il avait épousé Urraque, fille de Garcia, roi de Navarre, et cousine germaine d'Alphonse (voyez Moret, t. II, 30; Sandoval, 53, 4; testament de Stéphanie chez Sandoval, Catalogo de los Obispos de Pamplona, fol. 60).

<sup>3)</sup> L'empereur l'appelle, lui et sa femme Urraque, "gloriæ nostri regni gerentes," "latores gloriæ regni nostri" (Llorente, t. III, p. 463, 472).

<sup>4)</sup> Gesta; Kitâb al-ictifâ; Chronicon de Cardena (Esp. sagr., t. XXIII, p. 372, 373) sous la fausse date ère 1111 (année 1073); lisez 1130.

vaís succès. Au lieu de pouvoir se réjouir de la prise de Valence, il avait à déplorer la dévastation d'une de ses propres provinces. Et cette dévastation était complète: le Cid, quand il se mettait à piller et à brûler, ne faisait pas les choses à demi. Logrono, par exemple, avait été détruit de fond en comble, et trois années se passèrent avant que l'empereur pût songer à rebâtir cette ville.

## V.

Peu de temps après qu'Alphonse eut levé le siège de Valence, des événements très-graves eurent lieu dans cette cité. Fort mécontents du joug que le Cid leur avait imposé, les habitants se dirent qu'il fallait profiter de l'absence de ce tyran pour reconquérir l'indépendance, et ils annoncèrent hautement leur intention de chasser Ibn-al-Faradj, le lieutenant du Cid. Ibn-Djahhâf, qui remplissait dans la ville l'emploi de cadi, comme ses ancêtres l'avaient fait depuis nombre d'années <sup>2</sup>, stimulait leur mécontentement. Cet homme aspirait au pouvoir suprême; mais ne se sentant pas assez fort pour atteindre son but sans le se-

<sup>1)</sup> Voyez la carta puebla de Logrono (de l'année 1095), apud Llorente, t. III, p. 463-470.

<sup>2)</sup> Cron. gen., fol. 324, col. 2. Ibn-Adhârî (t. II, p. 251) parle d'un Abdérame ibn-Djahhâf, qui fut cadi de Valence sous le règne de Hacam II.

cours d'autrui, il s'adressa secrètement au général almoravide Ibn-Ayicha, qui venait de s'emparer de Dénia et de Murcie 1, en promettant de lui livrer Valence s'il voulait lui prêter main-forte contre les employés du Cid et les soldats de Câdir. Ibn-Ayicha ayant entendu à ses ouvertures, il lui conseilla de faire occuper d'abord Alcira, dont il avait su gagner le gouverneur. Le général approuva ce projet et fit prendre possession d'Alcira par un de ses capitaines.

Cet acte causa une profonde consternation parmi les chrétiens établis à Valence. Ne doutant pas que la ville ne tombât bientôt au pouvoir des Almoravides. l'évêque qu'Alphonse y avait envoyé et auquel on devait payer douze cents pièces d'or par an, les employés du Cid et l'ambassadeur de Sancho d'Aragon se hâtèrent de prendre la fuite. Ibn-al-Faradj ne savait que faire. Il ne quittait presque plus le roi, qui, bien que guéri de sa maladie, n'osait pas cependant se montrer en Mais le cas était difficile, et Câdir, le plus faible des hommes, ne savait jamais prendre un parti. Cependant, comme il fallait bien faire quelque chose, lui et Ibn-al-Faradj résolurent d'envoyer d'abord leurs biens et leurs richesses à Ségorbe et à Olocau 2, et de quitter ensuite la ville; mais avant d'exécuter ce dernier plan, ils voulaient encore attendre si le Cid,

<sup>1)</sup> Cartâs, p. 101; Cron. gener., fol. 323, col. 3 et 4.

<sup>2)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XVI.

qu'ils avaient fait avertir de tout, ne viendrait pas à leur secours. Ils l'attendaient depuis trois semaines, lorsqu'un matin ils entendirent tout à coup un roulement de tambours du côté de la porte dite de Tudèle. Ibn-al-Faradj demande ce que c'est: on lui répond que cinq cents cavaliers almoravides sont aux portes. Alors il court au palais du roi et garnit les murailles de soldats.

Le bruit qui courait était fort exagéré: il n'y avait pas cinq cents ennemis devant la porte dite de Tudèle, il n'y en avait que quarante 1. Le capitaine Abou-Nâcir 2, qui était parti d'Alcira au commencement de la nuit, les commandait.

Cependant, comme la majorité des habitants était fort mal disposée, le péril n'était nullement à dédaigner. Le gouvernement se défiait surtout d'Ibn-Djahhâf, dont les manœuvres n'étaient pas restées tout à fait secrètes. On voulut donc l'arrêter; mais les soldats envoyés à cet effet trouvèrent les portes de sa maison fermées. Ils lui crièrent alors de sortir. Le cadi tremblait de peur, et il se croyait déjà perdu, lorsque

<sup>1)</sup> Ibn-Bassâm atteste aussi que cette troupe était peu nombreuse.

<sup>2)</sup> C'est ainsi que l'appelle l'auteur du Kitâb al-ictifâ; dans la Cron. gener. on lit Aldebaaya. Il ne faut pas en conclure que les deux textes se contredisent: le Kitâb al-ictifâ ne donne que le prénom du capitaine, et la Cron. gen. paraît donner son nom propre, qui cependant est altéré. Du reste, nous avons suivi le récit de la Cronica; celui du Kitâb al-ictifâ est un peu différent; voyez l'Appendice, p. xxix, xxx.

ses concitoyens vinrent le délivrer. Il se mit alors à leur tête, et tandis qu'une partie des insurgés chassaient les soldats postés sur les remparts et introduisaient les Almoravides au moyen de cordes qu'on leur jetait par-dessus les murs, lui-même courut vers le palais, où il fit arrêter Ibn-al-Faradj; mais il chercha vainement Câdir; ce malheureux roi avait eu le temps de s'habiller en femme, et, emportant ses trésors les plus précieux, il était sorti du palais avec ses concubines, pour aller se cacher dans une maison de pauvre apparence et située dans un quartier peu fréquenté. Le palais fut pillé; mais la révolution s'accomplit au reste sans grande effusion de sang, car il n'y eut que deux soldats de tués.

Ibn-Djahhâf acquit bientôt la certitude que Câdir n'avait pas quitté la ville. Il le chercha, et, l'ayant trouvé, il voulut s'emparer en secret des bijoux que le roi avait cachés sous ses vêtements et qui étaient d'une valeur énorme; mais comprenant que pour exécuter ce dessein, il faudrait d'abord ôter la vie au roi, il chargea quelques-uns de ses serviteurs les plus dévoués de le garder et de l'assassiner quand la nuit serait venue. On n'obéit que trop bien à ses ordres, et le coup fatal fut porté par Ibn-al-Hadîdî, dont Câdir avait autrefois spolié ou tué les parents 1.

<sup>1)</sup> J'emprunte ce renseignement à Ibn-Bassam. D'après le Kitâb al-ictifà (Script. Ar. loci, t. II, p. 17), le faqui Abou-Becr ibn-al-Harîrî الحديدي fut tué dans une émeute qui éclata pendant la nuit

Les meurtriers apportèrent la tête de Câdir à leur maître, qui la fit jeter dans un étang près de sa maison; mais ils ne lui remirent qu'une partie des pierres précieuses qu'il convoitait, attendu qu'ils se croyaient en droit de garder le reste pour eux-mêmes. Le corps de Câdir resta dans la maison où le meurtre avait été commis, jusqu'au lever de l'aurore; alors quelques hommes vinrent le prendre, et, l'ayant mis sur un brancard, ils le couvrirent d'une vieille housse et le portèrent hors de la ville; puis ils creusèrent une fosse dans un endroit où se tenaient ordinairement les chameaux, et ensevelirent le cadavre sans l'envelopper d'un linceul, comme si Câdir eût été un homme de rien 1 (première moitié de novembre 1092 2).

Dès lors Valence était une république gouvernée par la djamâa, c'est-à-dire par l'assemblée des notables. Cordoue et Séville avaient eu cette forme de gouvernement après la chute des Omaiyades, et elle s'établissait presque toujours dans les villes de l'Espagne arabe quand le trône était vacant; mais rarement elle était de longue durée; d'ordinaire il se trouvait bientôt un membre du pouvoir exécutif qui,

à Tolède, à l'époque où Câdir régnait encore dans cette ville. Peutêtre faut-il lire Ibn-al-Hadîdî التحديد. Dans ce cas, ce personnage aurait appartenu à la même famille que le meurtrier de Câdir.

<sup>1)</sup> Cron. general.

<sup>2)</sup> Voyez sur cette date, la note dans l'Appendice, n° XVII.

grâce à son habileté et à son audace, réussissait à écarter ses collègues et à s'emparer du pouvoir suprême. C'est ce que le cadi Ibn-Abbâd avait fait à Séville, et à Valence Ibn-Djahhâf, le président de la république, aspirait à jouer le même rôle 1; mais, dépourvu de talents, il n'y réussit point. C'était un personnage vulgaire, puéril, théâtral et vain. Ne pouvant être roi, il voulut du moins le paraître. Il encombrait son hôtel de secrétaires, de poètes et de gardes, et quand il parcourait la ville à cheval entouré d'un superbe cortége, son ridicule orgueil se trouvait agréablement chatouillé par les cris d'allégresse que poussaient les femmes rangées sur son passage 2. Ces acclamations et ces hommages étaient pour lui les choses les plus essentielles; il y attachait bien plus d'importance qu'aux affaires d'État. Cependant, malgré qu'il en eût, il fut bientôt obligé de penser à des choses plus sérieuses.

Les serviteurs du roi assassiné avaient pris la fuite; quelques-uns s'étaient rendus à Cebolla (el Puig) accompagnés des soldats d'Ibn-al-Faradj; d'autres étaient allés trouver le Cid à Saragosse et lui avaient raconté ce qui était arrivé. Le Cid était parti sur-le-champ et avait marché rapidement vers Cebolla. Tous les émigrés se réunirent alors à lui, lui jurèrent fidé-

<sup>1)</sup> Ibn-Khacan, dans son chapitre sur Ibn-Tahir, l'atteste en termes très-formels.

<sup>2)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XVIII.

lité et se mirent entièrement à sa disposition; mais le gouverneur de Cebolla, un vassal d'Ibn-Câsim, le seigneur d'Alpuente, s'imagina que l'heure de la délivrance avait sonné pour lui aussi, et il refusa de laisser passer l'armée du chevalier castillan. Celui-ci fut donc obligé de l'assiéger, et tandis qu'il le faisait, il envoya à Ibn-Djahhâf une lettre où il lui disait entre autres choses: « Vous avez fait une vilaine action en jetant la tête de votre roi dans un étang et en enterrant son corps dans un fumier. Au reste, j'exige que vous me rendiez le blé que j'ai laissé dans mes granges à Valence.» Ibn-Djahhâf lui répondit que le blé en question avait été volé. «La ville, ajouta-til, est maintenant au pouvoir des Almoravides; mais quant à moi, je suis prêt à être votre ami et votre allié, pourvu toutefois que vous vouliez obéir à Yousof En écrivant cette lettre, aussi malibn-Téchoufin. adroite qu'impertinente, Ibn-Djahhâf avait donné au Cid la mesure de sa capacité et de son esprit. le Castillan déclara-t-il que le cadi était un imbécile, incapable de se maintenir dans sa haute position, et dans un second message qu'il lui envoya, il lui jura qu'il vengerait la mort du roi de Valence. Puis il fit dire aux gouverneurs de tous les châteaux environnants qu'ils eussent à pourvoir son armée de vivres, et cela à l'instant même; il menaça d'ôter tout ce qu'ils possédaient à ceux qui refuseraient de le faire. Tous s'empressèrent de lui obéir; mais le gouverneur

de Murviédro, Abou-Isâ ibn-Labboun, un homme de grand sens, comprit que, quoi qu'il fît, le résultat lui serait fatal. Il sentait que s'il n'obéissait pas, il perdrait sa seigneurie à l'instant même, et que, s'il le faisait, il la perdrait un peu plus tard. Il fit donc dire au Cid qu'il se conformerait à ses ordres; mais en même temps il offrit tous ses châteaux au seigneur d'Albarracin, à la condition que celui-ci pourvoirait à sa subsistance. Ibn-Razîn accepta cette offre avec empressement, et vingt-six jours après le meurtre de Câdir, il prit possession de Murviédro. Cela fait, il alla trouver le Cid, et quand il lui eut promis que les gouverneurs de ses châteaux lui vendraient des vivres et lui achèteraient son butin, le Cid s'engagea de son côté à ne point inquiéter ces gouverneurs.

Sur ces entrefaites, le Cid assiégeait encore Cebolla; mais comme la place n'était pas assez forte pour pouvoir tenir longtemps et que d'ailleurs la garnison avait promis de la lui livrer dès qu'elle pourrait le faire sans s'exposer au reproche de s'être rendue trop facilement, il put envoyer deux fois par jour, le matin et le soir, des algâras sur le territoire valencien. Il ordonna toutefois à ses capitaines de ne s'emparer que des troupeaux et de ne molester ni les habitants de la Huerta in les autres laboureurs; ils devaient au contraire les traiter avec douceur et leur

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XIX.

recommander de travailler. Au reste, le Cid ne manquait de rien. Il vendait à Murviédro le butin qu'il faisait, et les vivres lui arrivaient en abondance.

De son côté, Ibn-Djahhâf, qui avait réorganisé la cavalerie de Valence et recu des renforts d'Ibn-Avicha, pouvait disposer de trois cents cavaliers. qu'il nourrissait du blé de Rodrigue et qu'il payait aux dépens du trésor et des rentes provenant des biens particuliers du roi assassiné. Mais il ne faisait aucun cas du capitaine almoravide Abou-Nâcir; jamais il ne le consultait. Abou-Nâcir en concut du dépit et il entra en relations avec les Beni-Tâhir 1. Le vieux chef de cette puissante famille, Abou-Abdérame, l'ex-roi de Murcie, avait déjà donné un libre cours à son indignation quand Ibn-Djahhâf? eut fait assassiner Câdir 2. Plus tard, cependant, il avait pris à tâche de dissimuler la haine qu'il portait au cadi; mais celui-ci, qui savait très-bien qu'Ibn-Tâhir le détestait et qui le considérait d'ailleurs comme un rival redoutable, avait rompu ouvertement avec lui 3. Abou-Nâcir n'eut donc pas de peine à attirer les Beni-Tâhir dans ses intérêts, et alors ils se mirent à completer si ouvertement, qu'Ibn-Djahhâf ne put douter qu'ils n'eussent juré sa perte. Aussi s'inquiétait-il fort de cette conspiration, lorsqu'il reçut un message du Cid.

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XX.

<sup>2)</sup> Voyez les vers d'Ibn-Tâhir que j'ai traduits plus haut, p. 20.

<sup>3)</sup> Voyez plus haut, p. 9, 10.

Ce dernier, qui faisait faire maintenant trois razzias par jour, le matin, à midi et le soir, ne désirait rien tant que d'éloigner les Almoravides, et sachant qu'Ibn-Djahhâf s'était brouillé avec eux, il lui fit dire que, s'il voulait les éconduire d'une manière ou d'une autre. il lui prêterait appui et le protégerait comme il avait protégé Câdir. Cette offre plut à Ibn-Djahhâf. consulta Ibn-al-Faradj, le lieutenant du Cid qu'il avait fait jeter en prison, et quand celui-ci l'eut assuré qu'il pouvait compter sur la loyauté du Cid, il fit dire au Castillan qu'il acceptait sa proposition. même temps il diminua la solde de ses cavaliers almoravides, sous le prétexte qu'il manquait d'argent. Il espérait les forcer ainsi à quitter Valence, et dans ce cas il se serait mis sous la protection du Cid; mais léger et inconstant, il changea d'avis alors qu'il eut recu des lettres fort pressantes d'Ibn-Ayicha, qui lui conseillait d'envoyer au sultan Yousof ibn-Téchoufin quelques-uns des trésors de Câdir, en ajoutant que, s'il le faisait, il pourrait être certain d'être secouru par une nombreuse armée africaine. Le cadi se disait probablement qu'après tout il valait mieux faire cause commune avec les musulmans qu'avec les chrétiens; car il proposa à l'assemblée des notables d'envoyer de l'argent au monarque almoravide, et la majorité avant approuvé ce dessein, il chargea cinq personnes, parmi lesquelles se trouvait Ibn-al-Faradj, d'aller remettre à Yousof des sommes très-considérables. Évidemment le rusé Ibn-al-Faradj avait réussi à s'insinuer dans les bonnes grâces d'Ibn-Djahhâf; mais ce dernier s'aperçut bientôt qu'il avait agi bien étourdiment en lui accordant sa confiance, car lorsque les ambassadeurs eurent quitté la ville dans le plus grand secret afin de ne pas tomber entre les mains du Cid, celui-ci, averti par Ibn-al-Faradj, les fit suivre à la piste par des cavaliers, qui les atteignirent et leur enlevèrent tout l'argent qu'ils devaient offrir à Yousof.

En juillet 1093, lorsque Cebolla se fut enfin rendue, le Cid marcha contre Valence avec toute son armée, afin de serrer cette ville de plus près. Il faisait brûler les villages des environs, les moulins, les barques qui se trouvaient dans le Guadalaviar, et particulièrement tout ce qui appartenait à Ibn-Djahhâf et à sa famille. lorsqu'un vizir du roi de Saragosse, accompagné de soixante cavaliers, arriva dans son camp en disant qu'il était chargé par Mostaîn, qui voulait faire une bonne œuvre, de racheter les prisonniers musulmans. C'était un faux prétexte, rien de plus, et le but réel de sa mission était tout autre. Croyant ses propres États menacés par le voisinage des Almoravides, Mostaîn avait vu avec plaisir marcher le Cid contre eux, et il lui avait même fourni de l'argent et des troupes 1; mais d'un autre côté, il ne voulait pas lui

<sup>1)</sup> Ibn-Bassam, plus haut, p. 18. Cf. Gesta: "nisi vero tam cito

abandonner Valence, qu'il convoitait lui-même. Il avait donc ordonné à son vizir d'entamer secrètement des négociations avec les Valenciens. Le vizir devait les engager à éloigner les Almoravides et à reconnaître la suzeraineté de Mostaîn, qui, dans ce cas, leur prêterait appui contre le Cid et contre tous ceux qui seraient tentés de les attaquer. Conformément à ces ordres, le vizir communiqua sous main au cadi les propositions de son maître; mais elles furent repoussées, et l'infortuné diplomate ne semblait être venu dans le camp que pour être témoin des triomphes du Cid.

Ces triomphes furent rapides. Le deuxième jour après l'arrivée du vizir, le Cid prit le faubourg dit Villeneuve. Peu de temps après, il attaqua le faubourg al-Coudia. Pendant le combat, son destrier broncha et le démonta; mais s'étant bientôt remis en selle, il fondit sur les Maures, et blessa et tua plusieurs d'entre eux. Il avait posté une partie de son armée à la porte d'Alcantara (la porte du pont) 1, pour occuper les Maures de ce côté-là et les empêcher de venir au secours du faubourg. Ces troupes réussi-

venisset (Rodericus), illæ barbaræ gentes Hispaniam totam usque ad Cæsaraugustam et Leridam iam præoccupassent atque omnino obtinuissent.

<sup>1)</sup> L'auteur du Kitâb al-ictifâ parle quelque part (dans l'Appendice, p. xxvii) de la «tour du pont. « Il n'y avait à Valence que quatre grandes portes (bâb); les petites, telles que celle d'Alcantara, portaient le nom de bordj.

rent à escalader le mur, et elles croyaient déjà entrer dans la ville, lorsque les Maures, assistés d'un grand nombre de femmes, les arrêtèrent en lancant sur eux une grêle de pierres. Quand la masse des soldats musulmans qui défendaient al-Coudia, eurent reçu avis que la ville était en danger du côté du pont, ils v accoururent et y engagèrent un combat qui se prolongea jusqu'à midi, heure à laquelle le Cid se retira dans son camp. Mais dans l'après-midi, il renouvela l'attaque contre al-Coudia. Elle fut si impétueuse que les Maures demandèrent à grands cris l'amân 1. Le Cid le leur accorda, et alors les habitants les plus considérés vinrent conclure la paix avec lui. Pendant la nuit, il fit son entrée dans le faubourg, y posta ses soldats et leur défendit, sous peine de mort, de faire du mal aux habitants. Le jour suivant, il promit solennellement aux Maures réunis de respecter leurs propriétés et de ne prendre d'eux que la dîme; puis il chargea son almoxarife 2, le Maure Ibn-Abdous 3, de percevoir les contributions auxquelles il avait droit. Les habitants d'al-Coudia lui apportèrent alors beau-

<sup>1) &</sup>quot;Començaron á llamar paz paz;" puis il est dit du Cid seguroles, traduction littérale de again.

<sup>2)</sup> Ce mot signifie inspecteur, surintendant, en arabe الْمُشَرِف; cf.

Quatremère, Hist. des sultans mamlouks, t. I, part. 1, p. 10, et
Weijers dans les Orientalia, t. I, p. 417.

<sup>3)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XXI.

coup de vivres, de sorte que son armée fut bien approvisionnée 1.

Maître de Villeneuve et d'al-Coudia, le Cid resserra Valence de très-près. Les Valenciens ne savaient que faire, et ils se repentaient de n'avoir pas accepté les offres de Mostaîn. Dans les circonstances données, le seul parti qui leur restât à prendre, c'était de conclure à tout prix la paix avec le Cid. Ils résolurent de le faire, et ils lui firent demander ses conditions. leur répondit qu'ils les fixeraient eux-mêmes, et que, pourvu qu'ils éloignassent les Almoravides, les choses s'arrangeraient facilement. Quand les Valenciens eurent communiqué cette réponse aux Almoravides, ceuxci, fatigués de leur long séjour dans une ville où beaucoup de personnes les voyaient de mauvais œil, déclarèrent non-seulement qu'ils étaient prêts à s'en aller, mais encore qu'ils regarderaient le jour de leur départ comme le plus beau de leur vie. On s'arrêta donc aux conditions suivantes: les Almoravides sortiraient de la ville vies et bagues sauves; Ibn-Djahhåf remettrait au Cid la valeur du blé dont il s'était emparé; il lui donnerait en outre le tribut mensuel de 'dix mille dînârs 2, et il en payerait l'arriéré; enfin, le Cid aurait la permission d'avoir son armée à Cebolla 3. La paix ayant été conclue à ces conditions, le Cid

<sup>1)</sup> Cron. gener. Les Gesta parlent aussi de la prise d'al-Coudia.

<sup>2)</sup> Voyez plus haut, p. 137, note 1.

<sup>3)</sup> Cron. gen., fol. 326. Confirmé par le court récit des Gesta.

retourna à Cebolla, dont il avait fait en peu de tempsune ville considérable, et ne laissa à al-Coudia que son almoxarise maure; car on comprend que le traité ne regardait que Valence, non les saubourgs que le Cid avait conquis et qui demeuraient sa propriété.

## VI.

Plus que personne, Ibn-Djahhâf avait contribué à la conclusion de la paix, et après les démarches décisives qu'il avait faites, il lui était dorénavant impossible de recourir de nouveau aux Almoravides. donc fort contrarié lorsqu'il apprit que ceux-ci avaient l'intention d'aller à Valence, et que, pour se mettre en marche, ils n'attendaient que l'arrivée de leur roi. Le Cid lui fit dire alors qu'il lui conseillait, dans son propre intérêt, de ne pas les recevoir dans la ville; mais Ibn-Djahhâf n'avait pas besoin de conseils; il comprenait fort bien que si les Almoravides arrivaient, il serait perdu. Il prit donc ses mesures et conclut une alliance avec les capitaines almoravides qui commandaient à Xativa et à Cullera 1, et qui, dans l'espoir de se rendre indépendants, n'hésitèrent pas à trahir leur roi. Ensuite les alliés attaquèrent Ibn-Maimoun, le capitaine almoravide qui commandait à Alcira, et qui, sommé de suivre l'exemple que lui avaient don-

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XXII.

né ses frères d'armes, avait refusé de le faire. Le gouverneur auquel le Cid avait confié Cebolla les seconda activement; il assiégea Ibn-Maimoun dans Alcira, et fit couper et transporter à Cebolla les blés qui n'avaient pas encore été rentrés dans les magasins.

Sur ces entrefaites, un nouveau prétendant, Ibn-Razîn, aspirait à conquérir Valence. Ce prince avait acheté l'appui de Sancho d'Aragon en lui promettant beaucoup d'argent, et comme il n'en avait pas, il lui avait donné en nantissement la forteresse de Torralba 1. Ayant éventé ce complot, le Cid n'en parla à personne; il attendit jusqu'à ce que ses soldats eussent transporté à Cebolla tous les blés d'Alcira, et, cela fait, il leur ordonna de se mettre en marche, mais sans leur dire où ils allaient. Les Albarracinois ne savaient donc rien des intentions du Cid, lorsque celui-ci fit pendant la nuit une soudaine irruption dans leur pays. Le succès couronna son entreprise: il fit un grand nombre de prisonniers, tua douze cavaliers de sa propre lance, et gagna un ample butin, qui consistait en vaches, en brebis et en chevaux. Il avait recu lui-même une grave blessure à la gorge; mais du reste il n'avait perdu que deux de ses cavaliers. Dès lors Ibn-Razîn ne songea plus à s'emparer de

<sup>1)</sup> La Cron. gener. porte Toalba; mais M. Malo de Molina pense qu'il fant lire Torralba, et qu'il s'agit de Torralba de los Sisones, près de Daroca.

Valence, et en outre il n'avait plus son château de Torralba, que Sancho n'eut garde de lui restituer 1.

Mais un ennemi plus dangereux s'approchait. En octobre 1093, on apprit à Valence que le roi Yousof était malade, mais qu'il avait confié le commandement de son armée à son gendre 2, et que cette armée était déjà arrivée à Lorca. Les ennemis d'Ibn-Djahhâf se réjouirent fort de cette nouvelle, et ils disaient qu'ils se vengeraient bientôt du cadi. Celui-ci eut peur, et sit dire au Cid, qui continuait à molester les Albarracinois, qu'il se hâtât de revenir. Le Cid retourna donc à Cebolla, où il eut une conférence avec Ibn-Djahhâf, avec le gouverneur de Xativa et avec celui de Cullera. Ils renouvelèrent tous les quatre leur confédération, et firent écrire une lettre au général almoravide pour l'informer que le Cid avait conclu une alliance avec Sancho d'Aragon, de sorte que si le général osait venir à Valence, il aurait à combattre huit mille cavaliers chrétiens bardés de fer, et les meilleurs guerriers du monde.

<sup>1)</sup> L'auteur des Gesta (p. xlix) parle aussi de cette incursion, mais sans en indiquer le véritable motif ("Albarracin, qui ei mentitus fuerat in suo tributo").

<sup>2)</sup> La General ne donne pas le nom de ce gendre de Yousof, mais Ibn-al-Khatîb (man. G., fol. 98 v.—100 r.) a consacré un article à Abou-Becr ibn-Ibrâhîm, le beau-frère d'Ali ibn-Yousof ibn-Techou-fin, le mari de sa sœur. C'est probablement de lui qu'il s'agit ici. Ce personnage n'avait point de nom propre; en revanche il portais deux surnoms: Abou-Becr et Abou-Yahyâ.

Le Cid fit alors à Ibn-Djahhâf une demande singulière. D'une part il voulait montrer aux Almoravides que les Valenciens préséraient son alliance à la leur, et de l'autre il voulait mettre ces derniers à l'épreuve et se convaincre jusqu'à quel point irait leur soumission à ses volontés et même à ses caprices. Il demanda donc à Ibn-Djahhâf de lui céder pour quelques jours le superbe jardin d'Ibn-Abdalazîz, qui se trouvait tout près de Valence et qui passait alors pour un des plus magnifiques jardins de l'univers 1. Ibn-Djahhâf y consentit, et afin de recevoir dignement son hôte, il fit décorer l'entrée du jardin, couvrir le sol de tapis précieux, étendre des nattes tout autour du palais, et préparer un repas somptueux. Au jour fixé Ibn-Djahhâf attendit le Cid jusqu'au soir; — mais le Cid ne vint pas, et il faisait déjà nuit, lorsqu'il fit dire qu'une indisposition (à laquelle personne ne croyait au reste) l'avait empêché de tenir ce à quoi il s'était engagé. Aux yeux des Valenciens, déjà indignés que leur cadi eût voulu céder au Castillan le jardin de leurs anciens rois, une telle conduite était par trop cavalière. Les Beni-Tâhir et les basses classes étaient furieux, et au premier moment ils voulurent se révolter contre le làche Ibn-Djahhâf qui souffrait patiemment les plus graves insultes; mais bientôt la crainte du Cid reprit le dessus; les nobles, qui tremblaient

<sup>1)</sup> Voyez Ibn-Khâcân, dans mes Script. Arab. loci, t. I, p. 31, note 99.

pour leurs terres et leurs villas, réussirent à calmer le peuple, et personne ne bougea.

Voyant que les Valenciens avaient pris leur parti de sa conduite, le Cid se rendit tout à coup au jardin d'Ibn-Abdalazîz et prit possession du faubourg voisin. Comme il v avait beaucoup de Maures parmi ses troupes, les habitants de ce faubourg ne se plaignirent pas trop de la présence de leurs hôtes; mais les Valenciens virent, non sans raison, une nouvelle offense dans cet acte arbitraire. Ils apprirent donc avec joie que la grande armée almoravide, si impatiemment attendue, allait enfin arriver, puisqu'elle s'était mise en marche vers Murcie 1. Ibn-Djahhâf, au contraire, fut consterné de cette nouvelle. Voulant justifier sa conduite aux yeux de ses concitoyens, il leur dit d'abord que le Cid n'avait demandé le jardin d'Ibn-Abdalazîz que pour s'y délasser pendant quelques jours, et qu'il en sortirait dès que les Valenciens l'exigeraient; puis, voyant qu'ils ne goûtaient pas ses explications, il leur annonça qu'ils auraient bientôt à se consulter et à choisir un autre président, attendu qu'il avait résolu de rentrer dans la vie privée et

<sup>1)</sup> Le texte ajoute ici: « é que non tardaran tanto fueras por la enfermedad que oviera aquel que era cabdillo dellos: é que ya era sano; « d'où il résulterait que le gendre de Yousof avait aussi été malade. Mais c'est, je crois, une faute du traducteur espagnol, ou une petite addition de sa façon. Il n'y avait que Yousof qui fût malade, ainsi que l'auteur l'a dit précédemment et qu'il le répète plus bas (fol. 328, col. 1).

de ne plus se mêler de rien. Il va sans dire qu'Ibn-Djahhâf n'avait nullement cette intention; mais il cherchait à apaiser le peuple d'une manière ou d'une autre. Il n'y réussit pas, cependant. Les Valenciens, qui pénétraient fort bien sa pensée, allèrent trouver Ibn-Tâhir, le proclamèrent président de la république, et se mirent en révolte ouverte contre le Cid en fermant les portes de la ville.

Cependant l'armée almoravide avançait toujours, et quand elle fut arrivée à Xativa, le Cid quitta le jardin d'Ibn-Abdalazîz pour rejoindre ses troupes. Il fut quelque temps incertain s'il attendrait les ennemis ou s'il irait à leur rencontre; mais s'étant enfin décidé à rester où il était, il fit détruire les ponts du Guadalaviar et inonder toutes les plaines, de sorte que les Almoravides ne pouvaient l'attaquer qu'en passant par une gorge très-étroite.

A Valence l'allégresse était grande. Les Almoravides avaient déjà passé par Alcira, et une nuit qu'il faisait fort obscur et qu'il pleuvait à verse, les Valenciens purent cependant distinguer, du haut des tours, les feux de l'armée auxiliaire qui campait alors à Alcácer 1. Ils s'attendaient donc à une bataille pour le lendemain, et, ayant adressé à l'Éternel de ferventes prières, ils

<sup>1)</sup> Bacer dans la Cron. gen.; mais comme un endroit de ce nomne se trouve pas dans le voisinage de Valence, M. Malo de Molinapense qu'il s'agit d'Alcacer, entre Valence et Alcira.

résolurent d'aller tenter un coup de main sur le camp du Cid, dès que le combat se serait engagé.

L'événement trompa leurs espérances. Le lendemain matin, quand ils retournèrent aux tours pour observer les mouvements de l'armée, ils ne la virent plus. Ils restèrent dans une incertitude cruelle jusqu'à neuf heures, lorsqu'un messager vint leur dire que les Almoravides ne viendraient pas, qu'ils avaient rebroussé chemin. «Alors, dit l'auteur arabe que nous suivons ici, les Valenciens se tinrent pour morts. Ils étaient comme ivres; ils ne comprenaient plus ce qui se disait. Leurs figures devinrent noires comme si elles eussent été couvertes de poix, et ils perdirent entièrement la mémoire comme s'ils fussent tombés dans les vagues de la mer.»

La joie était de nouveau dans le camp des chrétiens. S'étant rapprochés de la ville, ils insultaient et menaçaient ceux du dedans, en leur criant de se rendre, attendu qu'ils n'avaient plus de secours à espérer. Ensuite, se conformant aux ordres de leur chef, qui était retourné au jardin d'Ibn-Abdalazîz, ils se mirent à piller et à brûler les faubourgs, après quoi ils cernèrent la place de toutes parts.

Les Valenciens, toutesois, ne désespéraient pas encore d'être secourus. Ibn-Ayicha avait écrit aux Beni-Tâhir <sup>1</sup> que les Almoravides ne s'étaient pas re-

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XXIII.

tirés par lâcheté, mais parce qu'ils manquaient de vivres et que les grandes pluies avaient rendu les chemins impraticables; il avait ajouté qu'une nouvelle expédition se préparait, et il avait conjuré ses amis valenciens de ne pas se rendre. Ces lettres, qui s'accordaient avec d'autres qu'on reçut de Valenciens établis à Dénia, suffirent quelque temps pour soutenir le courage des assiégés et nourrir leurs espérances; mais ces espérances étaient fausses, et l'on apprit enfin que l'armée almoravide était retournée en Afrique. Les gouverneurs des châteaux environnants vinrent alors implorer l'alliance et la protection du Cid, qui n'eut garde de les repousser et qui leur ordonna de lui envoyer des arbalétriers et des piétons. Le guerrier castillan ne manquait de rien: il faisait cultiver les champs d'alentour, et de toutes parts l'on accourait au marché qu'il avait établi à al-Coudia. A Valence', au contraire, la disette commençait déjà à se faire sentir, et comme on avait perdu tout espoir de secours, un sombre découragement s'était emparé des esprits; témoin cette élégie qu'un poète de la ville composa vers cette époque:

Valence! Valence! une foule de malheurs t'ont frappée et tu es menacée d'une ruine prochaine; si ta bonne fortune veut que tu sois sauvée, ce sera une grande merveille pour tous ceux qui te voient.

Si Dieu veut montrer sa grâce quelque part, qu'il daigne la montrer à toi; car tu fus nommée joie et plaisir; dans toi, tous les Maures se réjouissaient, se récréaient, se divertissaient. Mais si Dieu veut que cette fois tu périsses, ce sera à cause de tes grands péchés et de la grande audace que tu as montrée dans ton orgueil.

Les quatre pierres angulaires sur lesquelles tu fus bâtie veulent se réunir pour te pleurer, mais elles ne le peuvent pas.

Ton noble mur, élevé sur ces quatre pierres, tremble d'un bout à l'autre et menace ruine, car il a perdu la force qu'il avait autrefois.

Tes hautes et belles tours qui se montraient au loin et qui réjouissaient le cœur des hommes, tombent peu à peu.

Tes blancs créneaux qui étincelaient autrefois aux rayons du soleil, ont perdu leur beauté.

Ton noble fleuve, ainsi que toutes les autres eaux dont tu te servais si bien, est sorti de son lit et va là où il ne devrait pas aller.

Tes clairs canaux qui t'étaient si utiles, sont devenus bourbeux; faute de soins, ils sont entièrement remplis de fange.

Les nobles et somptueux vergers qui t'entourent, le loup enragé, à force de fouir, a arraché les racines de leurs arbres, et ils ne produisent plus rien.

Tes promenades pleines de belles fleurs, où ton peuple se divertissait, sont toutes desséchées.

Ton noble port, dont tu étais fière, se trouve dépouillé des richesses qu'il te procurait.

Le grand territoire dont tu t'appelais la maîtresse, le feu l'a brûlé, et la grande fumée en arrive jusqu'à toi.

A ta grande maladie on ne peut trouver un remède, et les médecins désespèrent de pouvoir jamais te guérir <sup>1</sup>.

Ces vers étaient la fidèle expression de l'opinion publique. Tous les courages étaient abattus, on était

<sup>1)</sup> Comparez dans l'Appendice, nº XXIV.

las de la guerre, on prévoyait que la ruine de la ville en serait la conséquence inévitable. Ibn-Tâhir. le président de la république, avait perdu presque toute sa popularité. Ibn-Djahhâf au contraire, qui se réjouissait intérieurement des désastres qui frappaient les Valenciens, parce qu'il y voyait le moyen de rentrer au pouvoir et de renverser un rival qu'il détestait, regagnait peu à peu la confiance et l'estime du peuple. Chaque jour il disait à qui voulait l'entendre, que les Beni-Tâhir étaient des hommes sans talents, sans capacité, sans expérience, et qu'ils étaient les véritables auteurs de toutes les calamités publiques. Cette manière de voir trouva de plus en plus des approbateurs dans toutes les classes de la société, et à la fin elle devint si générale, que les mêmes gens qui, pleins d'une légitime indignation, avaient naguère ravalé et déposé Ibn-Djahhâf, accoururent auprès de lui pour implorer son pardon et le supplier de sauver Ibn-Djahhâf leur répondit d'abord, avec une froideur calculée, qu'il n'avait rien à faire avec eux; qu'il était rentré dans la vie privée; que, s'ils souffraient, il souffrait également; qu'il avait à craindre les mêmes maux qu'eux; qu'il ne pouvait donner des avis à des hommes déchirés par l'esprit de parti. Puis, prenant peu à peu un ton plus doux, il ajouta que, s'ils voulaient laisser là leurs discordes et leurs haines; s'ils voulaient se détourner des Beni-Tâhir, et faire en sorte que ceux-ci ne le contrariassent plus par leurs mauvais conseils: qu'alors il leur donnerait de bons conseils et leur procurerait la paix; car ils savaient bien, disait-il, comment ils avaient vécu en paix alors qu'il avait encore la conduite des affaires; et Dieu aidant, il comptait bien arranger les choses de façon qu'ils n'eussent point de guerre contre le Cid ni contre qui que ce fût. Alors tous s'écrièrent d'une seule voix qu'ils ne demandaient pas mieux que de lui obéir; car, disaient-ils, tout allait bien tant que nous nous sommes laissé guider par vous.

Ibn-Djahhâf fut donc proclamé de nouveau président de la république (en février ou en mars 1094 1). Mais les partisans des Beni-Tâhir étaient nombreux et puissants, et l'on s'attendait de leur part à une résistance opiniâtre. Ibn-Djahhâf prit les mesures nécessaires pour les mettre dans l'impuissance d'agir. Il fit signer aux habitants un acte par lequel ils s'engageaient à payer au Cid le tribut accoutumé, à condition qu'il les laisserait en paix. En même temps il pria le Cid de venir sous les murs et de dire aux Valenciens qu'il n'écouterait aucune proposition avant que les Beni-Tàhir eussent quitté la ville. Le Gid le fit; mais les Valenciens ne purent se résoudre à chasser des citoyens d'une telle considération. Alors Ibn-Djahhâf, après avoir conféré avec ses partisans les plus dévoués et avec le Cid, résolut de faire un coup

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XXV.

de main. Il chargea donc Técoronni, un de ses officiers, d'aller arrêter les Beni-Tâhir, et à cet effet il mit sous ses ordres un grand nombre de cavaliers et de piétons. A l'approche de ces troupes, les Beni-Tâhir quittèrent leur hôtel, qui était hors de désense, pour se réfugier dans celui d'un faqui, lequel était entouré de hautes murailles, de sorte qu'ils comptaient pouvoir s'y défendre jusqu'à ce que l'éveil fût donné dans la ville et que leurs partisans vinssent les secourir. Ne voulant pas perdre son temps à escalader la muraille. Técoronni fit mettre le feu aux portes. Cependant des gens du bas peuple commençaient à s'attrouper. De spectateurs qu'ils étaient, ils devinrent bientôt acteurs, et, étant montés sur le toit de l'hôtel, ils jetèrent une grêle de pierres sur les Beni-Tâhir qui se trouvaient dans la cour, et les contraignirent ainsi à se retirer sous les portiques. Puis on enfonça les portes, et tandis que le peuple pillait l'hôtel, les soldats arrêtèrent les Beni-Tâhir. Ibn-Djahhâf les fit mettre en prison, et la nuit venue, il les livra au Cid. Le lendemain matin, l'indignation fut grande à Valence; mais Ibn-Djahhâf, qui avait réussi dans ses desseins, n'en tint pas compte.

## VII.

Tout allait s'arranger maintenant, on l'espérait du moins, et Ibn-Djahhâf sortit de la ville pour avoir Vol. II.

une entrevue avec le Cid. L'évêque d'Albarracin et plusieurs chevaliers allèrent à sa rencontre, et, croyant qu'il leur ferait des présents (ce qu'il ne fit pas toutefois), ils l'escortèrent avec beaucoup de courtoisie jusqu'à Villeneuve, où le Cid se trouvait alors. Celui-ci le combla aussi d'attentions et de prévenances: il fit semblant de vouloir lui tenir l'étrier, il l'embrassa, et la première chose qu'il lui dit, fut d'ôter son tailesan (la coiffure distinctive des cadis) 1 et de revêtir des habits royaux, puisqu'il était bien certainement roi. Puis ils parlèrent d'autre chose; mais le Cid avait espéré qu'Ibn-Djahhâf lui offrirait quelques-uns des bijoux de Câdir, et quand il vit que cet espoir ne se réalisait pas, il changea de ton et de manières. Il promit à Ibn-Djahhâf sa protection et son amitié, mais il y mit des conditions, et de condition en condition. il l'amena successivement à lui céder toutes les contributions de la ville et de la campagne, qu'il ferait percevoir par son propre almoxarife. A ce compte-là, Ibn-Djahhâf n'était plus rien, pas même un percepteur d'impôts, comme Câdir l'avait été. Malgré qu'il en eût, il consentit cependant à ces demandes humiliantes; mais alors le Cid lui en

<sup>1)</sup> Dans le texte espagnol il y a capirote. Ce mot désigne une espèce de couverture de tête, qui retombe sur les épaules et qui quelquefois descend jusqu'à la ceinture ou même plus bas (voyez le Dictionnaire de l'Académie espagnole). Il répond donc aux mots arabes tarha et tailesân, sur lesquels on peut voir mon Dictionnaire des noms des vêtements chez les Arabes, p. 254—262, 278—280.

fit encore une autre: il voulut que le cadi lui donnât son fils en otage. Ibn-Djahhâf pâlit à ces paroles; mais tâchant de maîtriser son émotion, il répondit qu'il livrerait son fils. «Eh bien! lui dit alors le Cid, revenez donc demain pour signer un traité où ces conditions seront exprimées.» Cela dit, il prit congé de son hôte, et le malheureux cadi retourna à Valence, le cœur rongé de chagrin; «il voyait maintenant, dit l'auteur arabe que nous suivons ici, quelle imprudence il avait commise en chassant les Almoravides hors de la ville, et en se fiant à des hommes d'une autre religion.»

Le lendemain, le Cid, qui ne voyait pas venir Ibn-Djahhâf, lui fit dire qu'il l'attendait. Mais il ne connaissait pas Ibn-Djahhâf. En dépit de tous ses défauts, le cadi avait cependant des entrailles de père. Pour contenter son orgueil, pour jouir ne fût-ce que de l'ombre du pouvoir, il se serait soumis aux plus grandes humiliations; mais sa vanité n'allait pas jusqu'à sacrifier son fils, et à son avis c'était le sacrisier que de le livrer à Rodrigue. Il répondit donc à ce dernier qu'il aimait mieux perdre la tête que de céder son fils. Alors le Cid lui écrivit une lettre où il lui dit que, puisqu'il manquait à sa promesse, il ne voulait plus jamais être son ami, et qu'il ne le croirait plus en quoi que ce fût. Leur mésintelligence devint de plus en plus grave. Le Cid ordonna à Técoronnî de quitter la ville et de se rendre à la forteresse d'Alcala. Técoronnî n'osa désobéir à cet ordre et partit. En même temps, le Cid combla d'égards les Beni-Tâhir, ses prisonniers, les fit pourvoir abondamment de tout ce dont ils avaient besoin, et leur promit son appui.

Comme un accommodement était impossible, car ni le Cid ni Ibn-Djahhâf ne voulaient céder, la guerre recommença. Ce fut pour les Valenciens un épouvantable malheur. Les soldats du Cid se rapprochaient chaque jour davantage de la ville; à la fin ils en étaient si près qu'ils y lançaient des pierres avec la main, et que leurs flèches, tirées d'un côté de l'enceinte des murailles, tombaient au côté opposé. Dans la ville même, le prix des maisons et des meubles baissait sans cesse, car tout le monde voulait vendre et personne ne voulait acheter; celui des vivres au contraire, augmentait avec une rapidité effrayante. Le cafiz de blé, qui dans le mois d'octobre ne coûtait encore que douze dînârs, ce qui cependant était déjà un prix fort élevé, était monté successivement à dix-huit, à quarante, à quatre-vingt-dix dînârs. Quant à de la viande, il n'y en avait plus. On s'était nourri quelque temps de chair de bête de somme; mais cette ressource étant épuisée, on mangeait maintenant des animaux immondes, et encore fallait-il les payer très-cher: un rat coûtait une pièce d'or 1. La nour-

<sup>1)</sup> Kitâb al-ictifâ.

riture était devenue si rare, qu'on cherchait du marc de raisin dans les égouts et dans les cloaques. D'ordinaire une foule d'hommes, de femmes et d'enfants guettaient le moment où l'on ouvrirait une porte, et alors ils se précipitaient dans le camp des chrétiens. Ceux-ci les divisaient en trois catégories. La première comprenait ceux qui étaient entièrement affamés: on les tuait sur-le-champ. La seconde se composait de ceux qui ne l'étaient pas encore tout à fait: on les vendait aux Maures d'al-Coudia, un pain ou un pot de vin la pièce; mais d'ordinaire ces malheureux mouraient aussitôt qu'ils avaient pris quelque nourriture. Enfin il y en avait qui appartenaient à la classe aisée et qui par conséquent étaient encore en assez bonne santé: on les vendait à des marchands d'esclaves qui étaient venus en grand nombre de l'autre côté de la mer.

Ibn-Djahhâf seul ne semblait pas se soucier de la misère générale. Comme les Beni-Tâhir étaient hors de la ville, et que les trois autres patriciens dont la puissance aurait encore pu contre-balancer la sienne venaient tous de mourir, il jouissait d'une autorité que personne n'osait lui disputer. Ne gardant donc plus de mesure, il imitait en toutes choses les roitelets andalous, aussi indolents et voluptueux que lettrés et spirituels, auxquels Yousof l'Almoravide avait ôté leurs trônes. Entouré de poètes, il discutait avec eux sur le mérite des vers qu'ils récitaient, se livrait à

toutes sortes de plaisirs, et se moquait de ceux qui venaient se plaindre de leurs souffrances. Il s'appropriait les biens de ceux qui étaient morts de faim, et ne respectait pas davantage les possessions des malheureux qui traînaient encore une vie languissante. La prison et le fouet attendaient ceux qui osaient montrer quelque résistance.

Ainsi les Valenciens étaient en proie à tous les fléaux: Ibn-Djahhâf les pressurait, la famine les décimait, les chrétiens les tuaient. Ils pouvaient s'appliquer, dit un auteur arabe, ces vers d'un ancien poète:

Si je vais à droite, le fleuve m'engloutira; si je vais à gauche, le lion me dévorera; si je vais en avant, je mourrai dans la mer; si je vais en arrière, le feu me brûlera <sup>1</sup>.

Le tyran vaniteux comprit enfin qu'il fallait faire quelque chose, et il résolut d'implorer le secours du roi de Saragosse. Il lui écrivit à cet effet une lettre très-humble, où il lui peignait les affreuses souffrances des Valenciens; mais il s'agissait de savoir quel titre on lui donnerait, celui de roi ou celui de seigneur, car si on lui donnait cette dernière qualification, on le reconnaissait pour son suzerain. Ibn-Djahhâf convoqua l'assemblée pour la consulter sur ce point délicat. Trois jours se passèrent en délibérations. Tout bien considéré, on résolut d'employer le titre de

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, n° XXVI.

seigneur, afin que Mostaîn se décidât plus promptement. Ibn-Djahhâf fut fort contrarié de ce décret; il s'y conforma cependant, et remit sa lettre à un homme qui sortit de la ville secrètement et de nuit. Cet homme avait recu du cadi l'assurance que Mostaîn. aussitôt qu'il aurait vu la lettre, lui donnerait des habits.un mulet et un cheval; mais les choses se passèrent tout autrement. Mostaîn, qui ne voulait pas se brouiller avec le Cid, laissa passer trois semaines sans faire attention au messager, qui cependant n'osait retourner à Valence, car il craignait d'être mis à mort s'il revenait sans réponse. A la fin, il se placa à la porte du palais, où il poussa des cris si lamentables. que le roi ne pouvait plus feindre d'ignorer sa présence; et comme son entourage lui conseillait de se débarrasser sans retard de ce solliciteur importun. Mostaîn fit écrire à Ibn-Djahhâf une lettre où il disait entre autres choses: « Avant de faire ce que vous me demandez, je devrai me concerter avec Alphonse, qui doit me fournir un corps de cavalerie et auquel j'ai déjà écrit. Au reste, je vous engage à prendre patience; défendez-vous bien, et donnez-moi de temps en temps de vos nouvelles.»

Le messager retourna à Valence avec cette lettre. Elle donnait peu d'espérances, mais elle semblait montrer que Mostaîn avait encore des vues sur la ville, et que, s'il l'osait ou s'il le pouvait, il ferait quelque chose pour elle.

Ibn-Djahhâf persista donc dans son projet de ne pas se rendre au Cid. Il fit fouiller dans les maisons où il croyait qu'il y avait encore des denrées; il s'emparait de tout ce qu'il trouvait, et ne laissait aux propriétaires que la provision d'un demi-mois. Quand on se plaignait de cet acte arbitraire, il répondait que pendant quelque temps il fallait encore supporter avec modération et sans murmurer des mesures commandées par la nécessité; qu'il se tenait assuré que le roi de Saragosse viendrait au secours de Valence; que ce roi s'était déjà mis en marche, et qu'il ne tardait à arriver que parce qu'il rassemblait quantité de vivres pour les Valenciens. Puis, ne songeant qu'à amasser des vivres pour ses gardes, il continua ses spoliations; quelquefois il payait pour ce qu'il prenait, mais d'ordinaire il ne le faisait pas, quoiqu'il eût promis de le faire. Ceux qui avaient encore des vivres, les enfouissaient. Les riches achetaient, à un prix énorme, des herbes, des cuirs, des nerfs, des électuaires; les pauvres mangeaient de la chair humaine.

Chaque nuit Ibn-Djahhâf envoyait des messagers au roi de Saragosse, qui le berçait toujours de vaines promesses. Il avait aussi demandé du secours à Alphonse, qui lui avait répondu qu'il lui enverrait Garcia Ordonez avec une nombreuse cavalerie, et qu'il suivrait bientôt en personne. Il avait renfermé dans sa lettre un petit billet, écrit de sa main, qui devait

être montré à l'assemblée des notables, mais rester secret pour le peuple. Il y jurait qu'il viendrait au secours des Valenciens, disant qu'il compatissait vivement à leurs privations et à leurs angoisses. Djahhâf écrivit aussi aux amis intimes de l'empereur: ils lui promirent tous de venir à son secours; il ne devait pas en douter, disaient-ils. Cependant un d'entre eux lui écrivit que l'empereur voulait bâtir un beffroi à al-Coudia. Il voulait donner à entendre par là, qu'Alphonse voulait gagner du temps afin de voir comment les choses tourneraient. Ibn-Djahhâf, toutesois, ne comprit pas ce que signifiait cette expression; il en demanda l'explication à son correspondant, mais celui-ci, qui ne voulait pas s'expliquer en paroles plus claires, ne lui répondit pas.

De son côté, le roi de Saragosse envoya deux messagers au Cid, sous le prétexte qu'ils devaient lui offrir des présents et le prier d'user de plus de clémence envers les Valenciens; mais le but réel de leur mission était d'avoir une entrevue avec Ibn-Djahhâf. Le Cid ne leur permit pas d'entrer dans Valence; cependant ils trouvèrent moyen de faire parvenir à Ibn-Djahhâf une lettre de Mostaîn, conçue en ces termes: «Sachez que j'envoie demander au Cid qu'il ne vous presse pas ainsi, et afin qu'il cesse de le faire, je lui fais offrir un magnifique cadeau. J'espère qu'il m'accordera ma demande et qu'il traitera avec vous; mais s'il ne veut pas le faire, soyez certain alors que je

vous enverrai sans tarder une grande armée qui le chassera du pays; vous vous en réjouirez; mais que ces paroles restent secrètes.»

Cependant le Cid songea à susciter à Ibn-Diahhâf. dans la ville même, un rival dangereux. Il entra en pourparlers avec un Maure puissant, nommé Ibn-Mochîch 1, et lui promit que, s'il voulait se révolter contre Ibn-Djahhâf, il l'établirait seigneur de Valence et le ferait régner jusqu'à Dénia. Ibn-Mochîch consulta ses amis, qui l'engagèrent à accepter cette pro-Mais Ibn-Djahhâf fut informé du complot. Il fit jeter aussitôt Ibn-Mochîch et ses partisans dans une prison, dont il confia la garde à deux de ses officiers sur lesquels il croyait pouvoir compter. moins Ibn-Mochich et les siens réussirent à les corrompre; ils leur dirent d'ailleurs qu'ils n'avaient d'autre intention que de livrer Valence à Mostaîn, ce qui, ajoutèrent-ils, était le seul moyen de salut. Les prisonniers et ceux qui devaient les garder résolurent alors de se rendre pendant la nuit au château, de battre le tambour, de proclamer le roi de Saragosse seigneur de Valence, et d'arrêter Ibn-Djahhâf dès que les habitants de la ville se seraient réunis. dite, chose faite. On courut au château, on battit le tambour, et l'on fit monter sur la tour de la mosquée un crieur, qui annonça que tous les habitants

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XXVII.

devaient se rassembler. Mais le peuple, au lieu de le faire, fut frappé d'étonnement et de crainte; personne ne savait de quoi il s'agissait; chacun ne pensa qu'à garder sa maison et les tours. Au premier moment Ibn-Djahhâf avait éprouvé une grande peur; mais ses soldats s'étant réunis, il reprit courage, marcha vers le château, et fondit sur les rebelles. chîch fut bientôt abandonné des siens, qui tâchèrent de se sauver par une prompte fuite. Il fut arrêté, lui cinquième. Ibn-Djahhâf le fit jeter en prison, et ordonna de couper la tête à ses complices. Ensuite. voulant prouver à Mostaîn qu'il le regardait comme son souverain, il lui envoya quelques cavaliers, qui devaient lui donner avis de ce qui s'était passé. et lui livrer Ibn-Mochîch. Il leur ordonna aussi de lui donner des nouvelles exactes sur les dispositions du roi, de sonder ses courtisans, et de ne retourner à Valence qu'accompagnés de Mostaîn.

Sur ces entrefaites, la famine faisait à Valence des progrès rapides. Depuis plusieurs semaines déjà, le blé ne se vendait plus par cafiz ou par fanègue, mais par once, ou tout au plus par livre, et la livre coûtait maintenant trois dînârs. Le peuple était si exténué, qu'on voyait chaque jour des hommes tomber roide morts en marchant. Autour du mur de la place du château, il y avait quantité de fosses, et pourtant aucune ne contenait moins de dix cadavres. Le nombre de ceux qui se livraient aux chrétiens croissait

sans cesse; il leur importait peu d'être tués ou mis en servitude: à leurs veux il valait mieux être esclave ou mourir d'un coup de sabre, que de mourir de Cependant les progrès de la famine étaient enfaim. core trop lents au gré du Cid. Il avait hâte d'en finir, car il craignait de voir arriver les Almoravides. Il voulut donc tenter de prendre la ville de vive force, et des patriciens de Valence qui vinrent lui dire qu'il s'emparerait de la place au premier assaut, attendu qu'elle n'avait que peu de soldats pour se défendre, le confirmèrent dans cette résolution. Par conséquent, il réunit toutes ses troupes et donna l'assaut du côté de la porte dite de la couleuvre. Tous les assiégés accoururent à cette porte. Postés sur les remparts, ils lancèrent une grêle de pierres et de flèches sur les chrétiens; elles pleuvaient dru et serré et aucune ne frappa le vide. Le Cid et les chevaliers qui l'entouraient furent obligés de se mettre à couvert dans une maison de bains, qui se trouvait près des remparts. Alors les soldats d'Ibn-Djahhâf ouvrirent la porte, et, faisant reculer les assaillants, ils cernèrent la porte de la maison de bains. Le Cid se sauva en sortant par une petite porte de derrière; mais son entreprise avait complétement échoué. Il se repentit amèrement de l'avoir tentée et de s'être laissé attirer dans un piége par les patriciens de Valence. Aussi était-il bien décidé à ne plus se fourvoyer dans cette fausse route, et il revint à sa première idée, celle

de prendre la ville par famine. En même temps il prit des mesures pour parvenir plus promptement à son but. Il fallait à cet effet multiplier dans la place les bouches inutiles. Le Cid fit donc annoncer par un crieur, qui s'approcha des remparts afin que les assiégés pussent l'entendre, que tous les habitants qui s'étaient mis en son pouvoir eussent à rentrer dans la ville; que, s'ils ne le faisaient pas, il les ferait tous brûler, et que dorénavant chacun qui sortirait de Valence, serait brûlé aussi. Cette proclamation jeta l'épouvante parmi les Maures du dedans et ceux du dehors. Et ce n'était pas une vaine menace. Chaque fois que le Cid attrapait un Valencien, il le faisait brûler en prenant soin de placer le bûcher de manière que les assiégés pouvaient le voir. seul jour il fit brûler dix-huit de ces malheureux. en fit jeter d'autres aux dogues. Cependant, il y avait toujours des Valenciens qui aimaient mieux s'exposer à être brûlés ou dévorés que de mourir de faim, et quelques-uns d'entre eux réussirent à sauver leur vie, car les soldats du Cid les cachaient et les vendaient à l'insu de leur chef; mais c'étaient pour la plupart des garçons et des jeunes filles; car quant aux autres, on n'en voulait pas. Pour toucher de l'argent, les soldats employaient encore un autre moyen. Quand ils savaient que les jeunes filles captives avaient des parents riches, ils les faisaient monter sur les tours des mosquées situées hors de la ville, en faisant mine de vouloir les précipiter de haut en bas, ou de les lapider; et alors leurs parents les rachetaient à condition qu'on leur permettrait de rester à al-Coudia.

## VIII.

Les mesures que le Cid avait prises atteignirent leur but. La famine devint si horrible, que les assiégés n'eurent plus assez de forces pour aller chercher un refuge dans le camp des chrétiens, et que même les soldats et les parents d'Ibn-Djahhâf commencèrent à murmurer. Alors Abou-Abbâd et quelques autres patriciens allèrent trouver al-Wattan 1, un faqui très-considéré. « Vous voyez notre misère, lui dirent-ils, et vous savez aussi que nous avons espéré en vain d'être secourus, soit par le roi de Saragosse, soit par les Almoravides. Nous vous prions donc d'aller parler à Ibn-Djahhâf, et de faire en sorte que nos souffrances aient un terme.» Le faqui le leur promit et leur conseilla de montrer une grande indignation contre Ibn-Djahhâf. Ils le firent, et le cadi acquit bientôt la certitude qu'il ne serait pas en état de résister à la volonté du peuple. Dès lors il se montra fort humble, et, déclarant qu'il ne se mélerait plus de la chose publique, il abandonna au faqui la conduite des négociations.

<sup>1)</sup> Alhuatan , النَوطَّان

De son côté, le Cid chargea son almoxarife, Ibn-Abdous, de régler les conditions du traité. On s'arrêta à celles-ci: les Valenciens enverraient des messagers au roi de Saragosse et à Ibn-Ayicha, le général almoravide qui commandait à Murcie; ils les prieraient de venir au secours de Valence sous quinze jours; si aucun des deux n'arrivait avant le temps fixé, Valence se rendrait au Cid à ces conditions: Qu'Ibn-Diahhâf conserverait dans la ville la même autorité que par le passé 1; qu'il serait assuré de son corps et de ses biens, de même que ses femmes et ses enfants; qu'Ibn-Abdous serait inspecteur des impôts; que Mousâ exercerait à Valence le commandement militaire (ce Mousâ avait eu la conduite des affaires du vivant de Câdir; après la mort de ce roi, il avait toujours suivi le parti du Cid, qui l'avait nommé gouverneur d'une certaine forteresse); que la garnison se composerait de chrétiens pris parmi les Mozarabes qui vivaient au milieu des musulmans; que la demeure du Cid serait à Cebolla; que le Cid ne changerait rien aux lois de Valence, ni au taux des contributions, ni à la monnaie. La capitulation, ainsi réglée entre eux, fut signée aussitôt. Le jour suivant, cinq patriciens partaient pour Saragosse, et autant d'autres pour Murcie. Le Cid avait stipulé que chaque ambassadeur emporterait cinquante dî-

<sup>1)</sup> C'est-à-dire, qu'il conserverait l'emploi de cadi.

nârs seulement; ceux qui allaient à Murcie devaient s'embarquer dans un navire chrétien qui les conduirait à Dénia; de là, ils continueraient leur chemin par terre. Les ambassadeurs s'embarquèrent; mais le Cid avait donné au capitaine du navire l'ordre de ne pas mettre à la voile avant qu'il fût arrivé en personne. Quand il fut venu, il fit fouiller les ambassadeurs pour voir s'ils avaient sur eux plus de cinquante dînârs chacun. On trouva sur eux quantité d'or, d'argent et de pierres précieuses; une partie de ces richesses leur appartenait en propre; le reste était à des marchands de Valence qui avaient l'intention de quitter cette ville, et qui voulaient mettre leurs trèsors en sûreté. Le Cid confisqua tout cela, et ne laissa à chaque ambassadeur que cinquante dînârs, d'après ce qui avait été convenu.

Il y avait trève. Les Valenciens qui avaient encore des vivres, les vendaient et en faisaient le plus d'argent possible, parce qu'ils étaient sûrs que le siége serait bientôt fini. Cependant les quinze jours se passèrent et les ambassadeurs ne revinrent pas. Ibn-Djahhâf tâcha de persuader aux habitants d'attendre encore trois jours, pas davantage. Mais ils répondirent qu'ils ne le voulaient ni le pouvaient faire. De son côté, le Cid leur fit déclarer, avec de grands serments, que, s'ils laissaient passer un moment après le délai qu'il leur avait accordé, il ne se regarderait plus comme tenu à observer la capitulation. Néanmoins un jour

s'écoula sans qu'ils ouvrissent les portes, et quand les négociateurs qui avaient arrangé la capitulation se présentèrent devant le Cid, celui-ci leur dit qu'il n'était plus tenu à rien, puisque le délai était dépassé. Alors ils lui répondirent qu'ils se remettaient entre ses mains pour qu'il fît d'eux à sa volonté. Le lendemain. Ibn-Djahhâf se rendit auprès du Cid. deux chefs, de même que les principaux des chrétiens et des Maures, signèrent le traité avec les articles que nous avons déjà rapportés. Puis Ibn-Djahhâf rentra dans la ville, et à l'heure de midi on ouvrit la porte. Le peuple, amaigri par la famine, se réunit; on aurait dit que ces malheureux sortaient de la fosse; ils se montraient pâles et défaits comme ils paraîtront au jour du jugement dernier, lorsque les hommes sortiront de leurs tombeaux pour se présenter tous devant la maiesté de Dieu.»

La reddition de Valence eut lieu le jeudi, 15 juin de l'année 1094 1.

A mesure qu'ils entraient dans la ville, les chrétiens montaient sur les remparts et sur les tours, malgré les réclamations d'Ibn-Djahhâf qui leur criait qu'ils violaient le traité. Les Valenciens y firent peu d'attention; l'important pour eux, c'était de se procurer des vivres, et ils se jetèrent avidement sur le pain et les fèves que leur apportaient les revendeurs

Voyez sur cette date, la note dans l'Appendice, n° XXVIII.
 Vol. II.

d'al-Coudia. Ceux qui ne pouvaient fendre la presse, allèrent à al-Coudia pour y acheter des denrées; les plus pauvres cueillaient les herbes des champs, et les mangeaient; mais beaucoup de personnes moururent parce qu'elles se rassasiaient au lieu de manger modérément.

Le Cid monta sur la tour la plus haute des remparts et examina toute la ville. Les Maures vinrent lui baiser la main. Il les reçut avec beaucoup d'égards, et ordonna de murer les fenêtres des tours qui donnaient sur la ville, afin qu'aucun regard indiscret ne plongeât dans les maisons des Maures; ceux-ci l'en remercièrent beaucoup. Il ordonna encore aux chrétiens de faire honneur aux Maures, de les saluer quand ils passaient près d'eux, et de leur céder le pas. «Les Maures, dit l'auteur valencien contemporain, surent beaucoup de gré au Cid de l'honneur que les chrétiens leur faisaient; ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu un homme si excellent ni si honoré, ni qui eût une troupe si bien disciplinée.»

Ibn-Djahhâf qui se rappelait combien le Cid avait été fâché lorsqu'il était allé le voir sans lui offrir un présent, prit une grande partie de l'argent qu'il avait enlevé à ceux qui avaient vendu cher le pain pendant le siége, et l'offrit au Cid; mais celui-ci, qui savait trèsbien de quelle manière il s'était rendu maître de cet argent, refusa son cadeau. Ensuite il fit proclamer par un héraut qu'il invitait les patriciens du territoi-

re de Valence à se rassembler dans le jardin de Villeneuve où il se trouvait alors, et quand ils y furent arrivés, il monta sur une estrade couverte de tapis et de nattes, ordonna aux patriciens de s'asseoir en face de lui, et leur tint ce discours 1:

« Je suis un homme qui n'a jamais possédé de royaume, et personne de mon lignage n'en a eu; mais du jour que j'ai vu cette ville, je l'ai trouvée à mon gré et l'ai convoitée, et j'ai demandé à Dieu qu'il m'en rendît maître; et voyez quelle est la puissance de Dieu! le jour que j'ai mis le siège devant Cebolla, je n'avais que quatre pains, et maintenant Dieu m'a fait la grâce de me donner Valence, et j'y suis établi en maître. Si je m'y conduis avec justice, et si j'en dirige bien les affaires, Dieu me la laissera; si j'agis avec orgueil et malice, je sais bien qu'il me la reprendra. Ainsi, que chacun retourne à son héritage. et le possède comme auparavant; celui qui trouvera sa vigne ou son jardin libre, qu'il y entre aussitôt; celui qui trouvera son champ cultivé, qu'il paie le travail du cultivateur, et rentre en possession, comme l'ordonne la loi des Maures. Je veux aussi que les collecteurs d'impôts dans la ville ne prennent pas plus que la dîme, suivant votre usage; et j'ai arrangé que

<sup>1)</sup> Les trois discours du Cid ont déjà été traduits par M. de Circourt (*Hist. des Mores Mudejares et des Morisques*, t. I). J'ai adopté la traduction, en général très-fidèle, de cet écrivain, en y apportant de temps en temps quelques légères modifications.

j'entendrais vos raisons deux jours dans la semaine, le lundi et le jeudi; mais si vous avez quelque affaire pressée, venez quand vous voudrez, et je vous écouterai, car je ne me renferme pas avec des femmes pour boire et chanter, comme vos seigneurs que vous ne pouvez jamais voir; je veux régler toutes vos affaires par moi-même, vous être comme un compagnon, vous protéger comme un ami et un parent; je serai votre cadi et votre vizir; et chaque fois que l'un de vous se plaindra de l'autre, je rendrai justice. » Après avoir ainsi parlé, il leur dit encore: «On m'a rapporté qu'Ibn-Djahhâf a fait du tort à plusieurs d'entre vous, auxquels il a pris leur bien pour me le donner en cadeau, et il l'a pris parce que vous vendiez le pain trop cher. Je n'ai pas voulu accepter un tel présent, et si j'avais envie de votre bien, je saurais le prendre sans le demander à lui ni à d'autres; mais Dieu me garde de faire violence à personne pour avoir ce qui ne m'appartient pas. Que ceux qui ont trasiqué de leurs biens en gardent le profit, si Dieu le permet, et que ceux auxquels Ibn-Djahhåf a enlevé quelque chose, aillent le lui redemander, je le force-Il leur dit ensuite: « Vous avez vu rai à le rendre.» ce que j'ai pris aux messagers qui se rendaient à Murcie; cela m'appartenait par droit; je l'ai pris en guerre, et parce qu'ils avaient violé leurs conventions; mais quoique cela m'appartienne par droit, je veux le leur rendre jusqu'au dernier dirhem; ils n'en perdront

rien. Je veux que vous me fassiez serment d'accomplir les choses que je vous dirai, et que vous ne vous en écartiez pas. Obéissez-moi, et ne manquez jamais aux conventions que nous ferons; que tout ce que i'ordonnerai soit observé, car je vous aime et je veux vous faire du bien; j'ai pitié de vous, je vous plains d'avoir supporté si grande misère, la faim, la mortalité. Si ce que vous avez fait à la fin, vous vous étiez pressé de le faire, vous n'en seriez pas arrivés là, vous n'auriez pas payé le blé mille dînârs; enfin, maintenant restez chez vous tranquilles et assurés, car j'ai défendu à mes hommes d'entrer dans votre ville pour y trafiquer: je leur ai assigné al-Coudia pour marché; cela je le fais à votre considération. J'ai ordonné qu'on n'arrête personne dans la ville; si quelqu'un contrevenait à cet ordre, tuez-le et délivrez la personne qui aura été arrêtée, vous n'encourrez aucune peine.» Il leur dit encore: «Je ne veux pas entrer dans votre ville, je ne veux pas v demeurer. mais je veux établir sur le pont d'Alcantara une maison de plaisance où je viendrai me reposer, et que j'aurai prête, s'il m'en est besoin, pour tout ce qui se présentera.»

Quand les Maures eurent entendu ce discours, ils en furent très-satisfaits; ils croyaient aux promesses du Cid. Toutefois, lorsqu'ils voulurent aller reprendre leurs terres, les chrétiens qui en étaient en possession, leur répondirent: «Comment vous les rendrions-nous? le Cid nous les a données pour notre solde de cette année. » D'autres leur dirent qu'ils les avaient affermées, et que la rente de l'année était déjà payée. Fort désappointés, les Maures attendirent jusqu'au jeudi que le Cid vînt juger les procès, comme il le leur avait annoncé.

Quand ce fut le jeudi, tous se présentèrent dans le Le Cid vint à eux, s'assit sur son estrade, et commença de leur dire des choses qui ne ressemblaient en rien à ce qu'il leur avait dit la première fois. «Si je reste sans mes hommes, leur dit-il, je serai comme celui qui a perdu le bras droit, ou comme un guerrier sans lance et sans épée. La première chose à laquelle je dois aviser, dans ce débat, est donc de prendre les meilleures mesures pour que moi et mes hommes nous soyons bien gardés; car si Dieu a bien voulu me donner la ville de Valence, je n'entends pas qu'il y ait ici d'autre maître que moi; mais je vous dis que, si vous voulez obtenir ma faveur, il faut que vous mettiez Ibn-Djahhâf en mon pouvoir. Vous savez tous la vilaine trahison qu'il a commise contre le roi de Valence, son seigneur, et qu'il lui a fait subir de grandes misères, ainsi qu'à vous pendant que je vous assiégeais.»

Les Maures, étonnés que le Cid ne tînt pas mieux ce qu'il leur avait promis, répondirent qu'ils se consulteraient avant de rien arrêter. Trente patriciens se rendirent auprès d'Ibn-Abdous, l'almoxarife. « Nous te demandons en grâce, lui dirent-ils, de nous don-

ner le meilleur et le plus loyal conseil que tu connaisses, car nous croyons que tu es obligé de le faire, puisque tu es de notre religion; et l'affaire sur laquelle nous voulons être conseillés, est celle-ci: Le Cid nous a promis l'autre fois beaucoup de choses, et nous voyons maintenant qu'il ne nous en reparle plus, et qu'il met en avant d'autres raisons nouvelles. tu connais bien son caractère, puisqu'il t'a employé pour nous faire savoir sa volonté: dis-nous si nous devons obéir; mais quand nous ne le voudrions pas, nous ne sommes pas en mesure de nous opposer à ce qu'il demande. - Nobles seigneurs, leur répondit Ibn-Abdous, le conseil est facile à donner. voyez bien qu'Ibn-Djahhâf a fait grande trahison contre son seigneur; arrangez-vous donc maintenant pour le remettre entre les mains du Cid, et ne craignez rien; ne pensez pas surtout à faire autre chose, car je sais bien qu'après cela vous ne demanderez jamais rien au Cid sans qu'il vous l'accorde.»

Les Maures retournèrent aussitôt vers le Cid, et lui dirent qu'ils consentaient à lui livrer Ibn-Djahhâf. Ensuite ils prirent une grosse troupe d'hommes armés, et allèrent à la maison du cadi, dont ils enfoncèrent les portes; ils se saisirent de lui et de toute sa famille, et les amenèrent devant le Cid, lequel les fit jeter en prison, de même que tous ceux qui avaient

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XXIX.

participé au meurtre de Câdir. Ensuite il dit aux notables: «Puisque vous avez fait ce que je vous avais ordonné, demandez ce que vous désirez, et je l'exécuterai sur-le-champ, mais à cette condition, que ma demeure sera dans le château de la ville, et que mes chrétiens garderont toutes les forteresses.» C'était une nouvelle infraction au traité, mais les Maures se virent forcés d'obéir 1.

Le Cid fit mener Ibn-Djahhâf à Cebolla, où il lui donna la torture jusqu'à ce qu'il fût près de mourir. Deux jours après, on le ramena à Valence, et on le mit en prison dans le jardin du Cid. Celui-ci lui ordonna alors d'écrire de sa main la liste de tout ce qu'il possédait. Ibn-Djahhâf nota les colliers, les bagues, les meubles précieux, et aussi les dettes qu'il avait. Ayant jeté les yeux sur cette liste, le Cid sit jurer à Ibn-Djahhâf, en présence des chrétiens et des Maures les plus considérés, qu'il ne possédait rien autre chose, et qu'il reconnaissait au Cid le droit de le mettre à mort, si l'on en trouvait d'autres. le Cid ne se contenta pas de ce serment. Soupçonnant que le meurtrier de Câdir était beaucoup plus riche qu'il ne voulait l'avouer, il fit fouiller dans les maisons des amis d'Ibn-Djahhâf et menaca d'ôter leurs biens et la vie à ceux qui tâcheraient de lui cacher

<sup>1)</sup> Dans le récit suivant, le manuscrit de la General dont disposait Florian d'Ocampo, paraît incomplet; il faut comparer la Cron. del Cid (ch. 210). Voyez aussi les textes arabes.

les richesses qu'Ibn-Djahhâf leur avait confiées. Par crainte du Cid, ou pour gagner ses bonnes grâces, chacun s'empressa de livrer les trésors qu'Ibn-Djahhâf avait confiés à sa garde, et qu'il avait promis de partager avec lui s'il échappait à la mort. Le Cid ordonna aussi de fouiller dans la maison d'Ibn-Djahhâf, et sur l'indication d'un esclave, on y trouva de grandes richesses, en or et en pierres précieuses.

Sur ces entrefaites, le Cid avait réuni les notables au château et les avait harangués de cette façon: « Prud'hommes de la diamaa de Valence, vous savez combien j'ai servi et j'ai aidé votre roi, et combien de misère j'ai supporté avant de gagner cette ville. Maintenant que Dieu a bien voulu m'en rendre maître, je la veux pour moi et pour ceux qui m'ont aidé à la gagner, sauf la suzeraineté de mon seigneur le roi Alphonse. Vous êtes tous en ma puissance pour faire ce que je voudrai et trouverai bon. Je pourrais vous prendre tout ce que vous possédez au monde, vos personnes, vos enfants, vos femmes, mais je ne le ferai Il me plaît et j'ordonne que les hommes honorables d'entre vous, ceux qui se sont toujours montrés loyaux, demeurent à Valence dans leurs maisons avec leurs gens; mais je ne veux pas que vous ayez chacun plus d'une mule et d'un serviteur, et que vous portiez des armes ni en gardiez chez vous, si ce n'est en cas de besoin, avec mon autorisation; tous les autres, je veux qu'ils me vident la ville et demeurent

à al-Coudia, où j'étais auparavant. Vous aurez vos mosquées à Valence, et dehors à al-Coudia; vous aurez vos faquis; vous vivrez sous votre loi; vous aurez vos cadis et votre vizir que j'ai nommés; vous posséderez vos héritages; mais vous me donnerez le droit du seigneur sur toutes les rentes, et la justice m'appartiendra, et je ferai faire ma monnaie. Ceux qui voudront rester avec moi sous mon gouvernement, qu'ils restent; ceux qui ne voudront pas rester, qu'ils s'en aillent à la bonne aventure, avec leurs personnes seulement, sans rien emporter; je les ferai mettre en sûreté. »

Quand les notables eurent entendu ce discours, ils furent bien tristes, mais ils n'étaient plus à temps pour faire autre chose que ce que le Cid voulait. A l'instant même, les Maures commencèrent à sortir de la ville avec leurs femmes et leurs enfants, excepté ceux que le Cid gardait; et comme les Maures sortaient, les chrétiens d'al-Coudia entraient pour les remplacer. Le nombre des sortants fut si considérable, que deux jours se passèrent à les faire défiler.

Désormais maître absolu à Valence, le Cid ne songea plus qu'à punir de la manière la plus cruelle celui qui lui avait disputé si longtemps la possession de la ville. Il résolut de le brûler vif, et ordonna de creuser une fosse autour de laquelle il fit amonceler des bûches. Ibn-Djahhâf fut jeté dans cette fosse. Le bûcher allumé, il prononça les mots: «Au nom de Dieu clément et miséricordieux!» et, ayant rapproché de son corps les tisons ardents afin d'abréger son supplice, il rendit le dernier soupir au milieu d'horribles souffrances. Encore altéré de sang, le Cid voulut brûler aussi la femme, les fils, les filles, les parents et les esclaves d'Ibn-Djahhâf; mais les musulmans, et même ses propres soldats chrétiens, le supplièrent, en poussant des cris d'indignation, d'épargner au moins les femmes, les enfants et les es-D'abord il se refusa obstinément à leur demande, mais à la fin il se vit forcé d'y consentir. Les autres furent brûlés cependant. Un littérateur distingué, Abou-Djafar Battî, celui auquel nous devons peut-être le récit arabe traduit dans la Cronica general, partagea le même sort, nous ignorons pour quelle raison.

Pendant sa vie, Ibn-Djahhâf n'avait pas joui de beaucoup de considération: son atroce supplice l'éleva au rang d'un martyr. Même ses ennemis les plus acharnés, tels qu'Ibn-Tâhir, oublièrent tous leurs anciens griefs, et ne se souvinrent de lui que pour le combler d'éloges 1.

Le supplice d'Ibn-Djahhâf avait eu lieu en mai, ou au commencement de juin, de l'année 1095.

<sup>1)</sup> Voyez la lettre d'Ibn-Tâhir, plus haut, p. 28-30.

## IX.

Voulant reconquérir Valence, Yousof l'Almoravide fit assiéger cette ville par Mohammed ibn-Ayicha <sup>1</sup>. Le siége ne dura que dix jours; au bout de ce temps le Cid fit une sortie, mit les ennemis en déroute et s'empara de leur camp.

Ayant désormais les mains libres, le Cid songea à étendre ses domaines. Il assiégea et prit Olocau et Serra, deux places importantes à cause de leur position, car, situées au cœur des âpres montagnes de Naquera, entre Liria et Murviédro, elles étaient les clés de cette dernière ville, dont le Cid ambitionnait la conquête. Il trouva d'ailleurs à Olocau les grandes richesses que Câdir y avait envoyées peu de temps avant sa mort.

Il était en ce temps-là à l'apogée de sa gloire et de sa puissance, et dans ses moments d'orgueil, les projets les plus vastes se présentaient à son esprit. Alors il ne songeait à rien moins qu'à la conquête de toute cette partie de l'Espagne que les Maures possédaient encore, et un Arabe l'entendit dire: « Un Rodrigue a perdu cette Péninsule, un autre Rodrigue la recouvrera <sup>2</sup>.» Au reste, la confiance qu'il met-

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XXX.

<sup>2)</sup> Ibn-Bassâm, plus haut, p. 24.

tait en ses forces n'était pas trop exagérée: tout le monde le redoutait et même les rois briguaient son Pierre d'Aragon, qui avait succédé à son père Sancho en 1094, lui fit proposer une alliance offensive et défensive. Le Cid accepta cette offre avec d'autant plus d'empressement, que les Almoravides menacaient de nouveau les frontières méridionales de ses États. Pierre s'étant donc rendu à Valence avec son armée, lui et le Cid partirent de cette ville pour aller établir leur quartier général à Peñacatel (entre Xativa et Cullera), dont ils voulaient faire le centre de leurs opérations et où ils avaient l'intention d'amasser quantité de vivres. Près de Xativa, ils rencontrèrent l'armée almoravide; mais bien qu'elle fût forte de trente mille hommes, son général, Mohammed ibn-Ayicha, jugea prudent d'éviter une bataille. Les chrétiens purent donc continuer leur marche, et quand ils eurent rempli Peñacatel de vivres, ils se portèrent vers le sud en suivant la côte. A Beiren, près de Gandia, ils trouvèrent les Almoravides campés sur le sommet d'une montagne, lequel avait plus d'une lieue d'étendue et qui dominait sur la mer. Les chrétiens furent attaqués de deux côtés, car une flotte musulmane secondait l'armée de terre. Le péril était grand; aussi v eut-il un moment d'hésitation; mais alors le Cid se mit à parcourir à cheval les rangs de ses soldats et de ses alliés. «Courage, mes bien-aimés, leur dit-il; battez-vous bien, montrez quels hommes vous êtes! Ne craignez pas les ennemis, si nombreux qu'ils soient, car je vous prédis que notre Seigneur Jésus-Christ les livrera entre nos mains!» La voix du chef releva le courage chancelant des soldats, et, fondant sur l'ennemi, ils le délogèrent de sa position avantageuse avec tant d'impétuosité, qu'ils le mirent dans une déroute complète. Chargés d'un immense butin et fiers de leur victoire, ils retournèrent alors à Valence; mais le Cid ne leur laissa que peu de temps pour se reposer. Voulant rendre à son tour un service au roi d'Aragon, il marcha avec lui contre la forteresse de Montornès 1, qui s'était révoltée, et l'aida à la réduire.

Le Cid étant rentré dans Valence, les habitants de Murviédro ne comprirent que trop bien que leur tour viendrait bientôt, et comme leur seigneur, Ibn-Razîn, était trop faible pour leur prêter un secours bien efficace, ils achetèrent l'appui des Almoravides. Ceuxci leur envoyèrent le général Abou-'l-Fath <sup>2</sup>, qui partit de Xativa avec quelques troupes; mais à peine était-il entré dans Murviédro, qu'il aperçut dans le lointain le Cid et son armée, et soit qu'il jugeât que Murviédro n'était pas tenable, soit qu'il crût pouvoir apaiser le Cid s'il se rendait à un autre endroit, il

<sup>1)</sup> Dans la province de Lérida et dans le district de Cervéra. Les ruines de l'ancien château existent encore.

<sup>2)</sup> Au lieu de Abulphatab, comme porte le texte des Gesta, il faut lire Abulphatah.

quitta Murviédro et se jeta dans Almenara. Mais alors le Cid marcha contre cette dernière place. Il la prit après un siège de trois mois, et ordonna à tous ceux qu'il y trouva d'aller s'établir ailleurs. Puis, ayant fait jeter les fondements d'une église qui serait consacrée à la Vierge, il feignit de vouloir retourner à Mais son plan était tout autre. éternel, s'écria-t-il en présence de ses capitaines, toi qui sais tout, toi pour qui il n'y a point de pensée secrète, tu sais que je ne veux pas rentrer dans Valence avant d'avoir pris Murviédro avec ton secours. et d'y avoir célébré une messe en ton honneur!» Aussi, au lieu de continuer sa route vers Valence, il alla tout à coup mettre le siège devant Murviédro. Les habitants de cette ville étaient au désespoir. « Que ferons-nous? se disaient-ils; si nous nous rendons, ce Rodrigue, ce tyran, nous chassera de nos demeures comme il a chassé nos frères de Valence et d'Almenara, et si nous nous défendons, nous mourrons de faim de même que nos femmes et nos enfants.» supplièrent alors le Cid de leur accorder une trêve pour quelques jours, en lui promettant de se rendre s'ils n'étaient pas secourus dans cet intervalle, et en menacant de se laisser tuer jusqu'au dernier s'il repoussait leur demande. Sachant qu'une trêve ne leur servirait de rien, Rodrigue leur en accorda une de trente jours. Les assiégés firent alors demander du secours à Ibn-Razîn, à Alphonse, à Mostaîn, aux

Almoravides et au comte de Barcelone. Ibn-Razîn leur répondit qu'ils devaient se défendre aussi bien que possible, mais qu'il n'était pas en état de faire quelque chose pour eux. Alphonse leur déclara qu'il aimait mieux que Murviédro appartînt à Rodrigue qu'à un prince sarrasin. Quant à Mostaîn, comme d'ordinaire il avait bien le vouloir d'aller secourir ses coreligionnaires, mais il n'en avait pas le pouvoir. Il s'était d'ailleurs laissé intimider par les menaces du Cid, et tout en engageant les assiégés à faire beaucoup de résistance, il leur avoua fort naïvement qu'il n'osait pas aller combattre contre un héros invincible, comme Rodrigue l'était. Les Almoravides répondirent qu'ils voulaient tous se mettre en marche et voler au secours de Murviédro, mais à la condition que Yousof lui-même se mettrait à leur tête, car ils avaient éprouvé, disaient-ils, que leurs généraux ne valaient rien. Or, comme Yousof, qui tenait à ne pas perdre les lauriers qu'il avait cueillis à Zallâca. ne voulait plus commander une armée 1, les Almoravides ne vinrent pas. Le comte de Barcelone, à qui les assiégés avaient fait offrir une grosse somme d'argent, déclara à son tour qu'il n'osait pas attaquer Rodrigue; mais il fit du moins quelque chose: il tâcha de procurer un répit aux habitants de Murviédro en assiégeant le château d'Oropésa, qui appartenait au

<sup>1)</sup> Kitâb al-ictifâ, fol. 162 v., 163 r.

Cid. Celui-ci se moqua de lui et le laissa faire. Il avait raison d'en agir ainsi, car dès que le comte eut entendu dire à un de ses chevaliers que Rodrigue s'était mis en marche pour l'attaquer, il leva le siége sans vouloir s'assurer si cette nouvelle était vraie eu non.

Au bout des trente jours, le Cid somma les assiégés de se rendre. Ils s'excusèrent en disant que leurs messagers n'étaient pas encore de retour. Le Cid savait qu'ils ne disaient pas la vérité; mais persuadé que Murviédro ne lui échapperait pas: «Eh bien! fit-il dire aux assiégés, je vous accorde encore un délai de douze jours; je le fais afin que tout le monde sache que je ne crains aucun de vos rois; ils ont le temps de venir; qu'ils viennent, s'ils l'osent! Mais je vous jure que si après ces douze jours, vous ne vous rendez pas, je vous ferai tous torturer, décapiter ou brûler à petit feu!» Les douze jours s'étant écoulés, les assiégés supplièrent le Cid d'attendre jusqu'à la Pentecôte pour faire son entrée dans la ville. «J'y consens, leur fit-il répondre; qui plus est, je ne ferai mon entrée qu'à la Saint-Jean. Profitez de cet intervalle pour quitter la ville avec vos femmes, vos enfants et tout ce que vous possédez, et allez vous établir où vous voudrez!»

Les Maures furent très-contents de ce message; ils trouvaient le Cid bien plus humain, bien plus doux, Vol. II. bien plus généreux, qu'on ne le leur avait dépeint. Le Cid lui-même se chargea de les désabuser.

Le 24 juin (1098), il prit possession de Murviédro. Son premier soin fut de faire chanter un Te Deum en action de grâces de sa nouvelle conquête. Puis il ordonna de bâtir une église qui serait consacrée à saint Jean. Ces pieux devoirs remplis, il convoqua, trois jours plus tard, les Maures, assez nombreux encore, qui n'avaient pas quitté la ville, et quand ils furent rassemblés: «Je veux, leur dit-il, que vous me donniez tout ce que vous avez fait transporter ailleurs par vos concitoyens, et autant d'argent que vous en avez fait parvenir aux Almoravides pour les engager à venir me combattre; si vous refusez de m'obéir, je jure que je vous ferai jeter en prison et charger de fers!»

Voilà de quelle manière le Cid entendait la générosité! Craignant que les habitants de Murviédro ne se défendissent en désespérés s'il voulait les contraindre à se rendre sans condition, il les avait autorisés à quitter la ville et à emporter leurs biens; mais maintenant qu'il était le maître, maintenant qu'il n'avait plus rien à craindre, il voulait forcer ceux qui n'avaient pu s'arracher au lieu où ils étaient nés, à lui payer une somme énorme! Ces malheureuses gens n'eurent pas de quoi satisfaire l'avidité du Castillan, et alors celui-ci, après les avoir dépouillés de tout

ce qu'ils possédaient, les fit charger de fers et trainer comme esclaves à Valence 1.

Lui-même retourna aussi dans cette ville. Mais sa carrière touchait à sa fin. Il le sentait peut-être : on serait du moins porté à le croire quand on le voit s'occuper à bâtir des églises, lui qui en avait brûlé un si grand nombre alors qu'il vivait encore à augure et qu'il servait sous le drapeau d'un prince musulman. A Valence il donna une nouvelle preuve de son ardent désir de se réconcilier avec le ciel. fait changer en église la grande mosquée de cette ville, il lui fit présent d'un superbe calice d'or et de deux tapis en brocart, les plus magnifiques qu'on eût jamais vus 2. Mais quoique déjà malade, il songeait encore à de nouvelles conquêtes, et il envoya un corps d'armée contre la ville de Xativa qu'il voulait enlever aux Almoravides. Ces troupes se heurtèrent contre l'armée d'Ibn-Ayicha, qui venait de remporter, près de Cuenca, une éclatante victoire sur Alvar Fanez, le général d'Alphonse. Le combat s'étant engagé, elles furent aussi malheureuses que les soldats de l'empereur l'avaient été; la déroute qu'elles éprouvèrent fut même si complète, que bien peu de soldats réussirent à regagner Valence.

<sup>1)</sup> Gesta, p. LII—LIX. Ce récit est fort remarquable, parce qu'il est d'un homme qui admire le Cid.

<sup>2)</sup> Gesta.

Ainsi cette armée qui passait pour invincible, avait été vaincue! Pour le Cid ce fut un coup mortel, et dans le mois de juillet 1099, il mourut de colère et de douleur 1.

Sa veuve Chimène tâcha encore de défendre Valence contre les attaques sans cesse renouvelées des Almoravides, et pendant deux années elle y réussit; mais vers le mois d'octobre 1101, le général Mazdalî vint cerner la ville avec une très grande armée. Après avoir soutenu le siège pendant sept mois, Chimène envoya l'évêque Jérôme, qui était né en France, à la cour de l'empereur pour le supplier de venir à son secours. Touché de son sort, Alphonse s'empressa de le faire, et à son approche les assiégeants battirent en retraite; mais jugeant Valence trop éloignée de ses États pour qu'il pût la disputer longtemps aux Sarrasins, Alphonse engagea Chimène et les compagnons du Cid à abandonner la ville. Tous les chrétiens quittèrent donc la belle cité que Rodrigue Diaz avait conquise; mais ne voulant laisser aux Sarrasins que des décombres, ils la mirent en feu au moment de leur départ. Le 5 mai 1102, Mazdali et ses Almoravides prirent possession de ces ruines 2.

<sup>1)</sup> Kitâb al-ictifâ, dans l'Appendice, nº II. Le Chron. S. Maxentii vulgo dictum Malleacense (apud Labbe, Nova Bibl. MSS., t. II, p. 216), le Chron. Burgense et les Annal. Compost. fixent tous la mort de Rodrigue à l'année 1099. Les Gesta donnent le mois.

<sup>2)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº XXXI.

Chimène fit ensevelir le corps de son époux, qu'elle avait emporté, dans le cloître de Saint-Pierre-de-Cardègne, non loin de Burgos, et elle fit dire mainte messe pour le repos de son âme <sup>1</sup>. Elle ne lui survécut que cinq ans, car elle mourut en 1104 <sup>2</sup>.

<sup>1)</sup> Gesta.

<sup>2)</sup> Voyez Berganza, t. I, p. 553, 554.

## TROISIÈME PARTIE

LE CID DE LA POÈSIE

٦.

Ce fut peu de temps après la mort du Cid que la poésie castillane prit son élan; la poésie castillane, disons-nous, et non pas la poésie espagnole, car les poèmes populaires dont nous allons nous occuper ont été composés presque tous dans la province de Castille; les autres provinces avaient des dialectes différents.

Dans cette poésie castillane, l'influence arabe ne se fait pas sentir. Les Castillans, de même que d'autres peuples européens, ont bien emprunté des Arabes un assez grand nombre de contes, de nouvelles, d'apologues, mais ils ne les ont pas imités dans la poésie; et de même qu'il n'y a rien de plus opposé que le caractère de ces deux nations, de même il n'y a rien de plus dissemblable que leurs vers. Dans la poésie des Maures on reconnaît l'esprit d'une race vive, ingénieuse, impressionnable et polie, mais amollie par

un doux climat et par les raffinements de la civilisation. Rêveuse et intime, cette poésie aime à se perdre dans la contemplation de la nature; les bois, les lacs, les fleurs. les étoiles, les soleils couchants, tout a des voix pour le Maure, et il se complaît dans cette douce mélancolie qui sonde les blessures du cœur, ou en crée là où elles n'existent pas. Fille des palais et calquée sur les anciens modèles, cette poésie était inintelligible pour les étrangers, quoiqu'ils eussent séjourné longtemps parmi les Arabes 1, et même, jusqu'à un certain point, pour la masse du peuple; pour la bien comprendre, pour en saisir toutes les nuances et toutes les finesses, il fallait avoir étudié, longtemps et sérieusement, les grands maîtres de l'antiquité et leurs doctes commentateurs. Elle était presque exclusivement lyrique, car les Arabes, quand ils veulent raconter, racontent en prose; ils croiraient avilir la poésie, s'ils la faisaient servir au récit. Même la poésie soidisant populaire, quand elle ne traite pas des sujets burlesques (car c'est à cela qu'elle sert le plus souvent), présente au fond le même caractère, et si elle se distingue de la poésie classique, c'est bien moins par la pensée que par la forme.

Une poésie si savante et si conventionnelle n'eût pas été du goût du Castillan, lors même qu'il eût pu la comprendre. Homme d'action, accoutumé aux

<sup>1)</sup> Comparez Maccarî, t. II, p. 752, l. 1 et 2.

rudes épreuves de la vie des camps, et vivant au milieu d'une triste et austère nature, il se créa une poésie narrative qui était en harmonie avec ses penchants naturels. Dans ses romances, il raconte un seul fait d'une manière simple, brève et vigoureuse; le fait en lui-même a frappé le poète, c'est pour cela qu'il le raconte; il ne décrit pas quelle impression ce fait a produit sur lui, il ne joint pas ses propres observations à son récit. Loin de rechercher une diction ornée et poétique, il semble ne pas soupconner qu'il soit poète. L'art des transitions lui est inconnu; aussi les romances présentent-elles souvent quelque chose d'énigmatique, car, doué d'une vive imagination, le poète passe sous silence les circonstances accessoires; donne-t-il quelque chose de plus que ce qu'on aurait strictement le droit de lui demander, alors il peint d'un seul trait, mais qui parle directement au cœur ou à l'imagination.

Au fond de ces romances, il y avait fort souvent une idée politique. Le Castillan aussi avait ses rêves, mais ce furent des rêves de grandeur nationale. Et qu'ils étaient audacieux, ces rêves! Que le Castillan y croyait hardiment! Ce qu'il avait rêvé devint pour lui la réalité même. Ferdinand I avait fait de grandes choses: il avait arraché aux Maures une grande partie du Portugal, il avait été sur le point de prendre Valence. Mais qu'était-ce que tout cela en comparaison des hauts faits que les poètes, les chanteurs,

lui attribuèrent, que lui attribua, à leur exemple, la chronique Alphonsine? L'empereur d'Allemagne, racontent-ils, avait exigé que Ferdinand le reconnût pour son suzerain et lui payât un tribut annuel; le pape et le roi de France avaient appuyé cette demande. Qu'est-ce que Ferdinand fit alors? L'ancien chant de guerre qui se trouve dans la Cronica rimada, nous le dit en peu de mots: «En dépit des Français, il passa les Ports d'Aspa; en dépit des rois et des empereurs, en dépit des Romains, il entra dans Paris avec les soldats intrépides de l'Espagne.» Ferdinand remporta la victoire sur les Français, les Italiens, les Allemands, les Flamands, les Arméniens, les Persans et ceux d'outre-mer réunis!

La poésie castillane s'attachait donc à la réalité, en ce sens qu'elle n'aspirait ni à l'idéal ni à l'infini; mais elle n'en imprimait pas moins à la réalité un caractère poétique; elle en relevait les couleurs de manière à faire disparaître les couleurs primitives; le prisme dont elle se servait, rendait les objets méconnaissables, et là où elle disait Ferdinand, elle aurait pu dire tout aussi bien Roland ou Olivier. Ces deux noms-là appartenaient à un âge éloigné et à peu près mythique; mais Ferdinand appartenait à l'histoire, au XIe siècle, et le chant guerrier qui célèbre ses exploits, est du siècle suivant. Ainsi un temps, comparativement parlant fort restreint, avait suffi pour transformer un roi historique en un roi semi-

fabuleux. C'est là un phénomène bien digne d'attirer l'attention, et particulier à l'Espagne. Nulle part ailleurs, un roi du XI° siècle n'a été métamorphosé comme l'a été Ferdinand. Et pourtant il n'était pas pour le peuple le grand héros du XI° siècle: ce grand héros était le Cid.

Il l'était déjà devenu un demi-siècle après sa mort. Nous possédons à ce sujet un témoignage irrécusable, celui du biographe d'Alphonse VII, qui écrivait peu de temps après la mort de ce monarque, c'est-à-dire peu de temps après l'année 1157. Dans le catalogue qu'il donne des chevaliers qui assistèrent au siége d'Almérie, cet auteur parle d'abord d'Alvar Rodriguez, le petit-fils d'Alvar Fanez, puis de ce dernier, qu'il met sur la même ligne que Roland et Olivier, et enfin, voulant le louer encore davantage, il ajoute ces « Rodrigue lui-même, celui qu'on appelait paroles: toujours Mon Cid, au sujet duquel on chante qu'il n'a jamais été vaincu, qui dompta les Maures ainsi que nos comtes, - ce Rodrigue vantait Alvar et se mettait au-dessous de lui. Toutefois je dois avouer (et jamais on n'en jugera autrement) que parmi les héros Mon Cid fut le premier et Alvar le second 1.»

Ipse Rodericus, mio Cid semper vocatus,
 De quo cantatur, quod ab hostibus haud superatur,
 Qui domuit Mauros, Comites domuit quoque nostros,
 Hunc extollebat, se laude minore ferebat;
 Sed fateor virûm, quod tollet nulla dierum,

Mais pourquoi le Cid est-il devenu le héros des poésies populaires? On dirait qu'il était peu propre à le devenir, lui, l'exilé, qui passa les plus belles années de sa vie au service des rois arabes de Saragosse; lui qui ravagea de la manière la plus cruelle une province de sa patrie; lui, l'aventurier, dont les soldats appartenaient en grande partie à la lie de la société musulmane, et qui combattait en vrai soudard, tantôt pour le Christ, tantôt pour Mahomet, uniquement occupé de la solde à gagner et du pillage à faire; lui, ce Raoul de Cambrai, qui viola et détruisit mainte église; lui, cet homme sans foi ni loi, qui procura à Sancho de Castille la possession du royaume de Léon par une trahison infâme, qui trompait Alphonse, les rois arabes, tout le monde, qui manquait aux capitulations et aux serments les plus solennels; lui qui brûlait ses prisonniers à petit feu ou · les faisait déchirer par ses dogues! Auraient-ils donc raison, ceux qui pensent que le peuple, dans le choix de ses héros, a fort peu de souci de la réalité, et que les grandes renommées recèlent presque toujours un contre-sens ou un caprice?

Le fait est que ce que la moralité moderne condamnerait dans la conduite du Cid, était jugé tout

Meo Cidi primus fuit, Alvarus atque secundus. Morte Roderici Valentia plangit amici, Nec valuit Christi famulus ea (eam?) plus retinere.

autrement par ses contemporains. Le sacrilége en temps de guerre était alors fort commun, et ceux qui s'en rendaient coupables, tels que Raoul de Cambrai et le roi Alphonse le Batailleur 1, ne perdaient pas cependant leur réputation. L'humanité envers des ennemis d'une autre religion était rare au contraire. Pour les chrétiens, les musulmans étaient à peine des hommes. «Si quelqu'un, dit Sancho d'Aragon dans les Fueros de Jaca, donnés en 1090<sup>2</sup>, si quelqu'un a recu en gage de son voisin un (esclave) sarrasin, qu'il l'envoie dans mon palais et que le maître de l'esclave donne à celui-ci du pain et de l'eau, parce que c'est un homme et qu'il ne doit pas jeûner (c'està-dire, mourir de faim ou de soif) comme une bête.» Ceci est sans doute une ordonnance fort humaine; mais quelle idée le peuple se formait-il d'un musulman. là où de telles lois, de telles admonitions, étaient nécessaires? Le patriotisme était une vertu entièrement inconnue; la langue n'avait pas même un mot pour exprimer cette idée. Un chevalier espagnol du moyen âge ne combattait ni pour sa patrie ni pour sa religion: il se battait.comme le Cid, «pour avoir de quoi manger,» soit sous un prince chrétien, soit sous un prince musulman, et ce que le Cid a fait, les plus illustres guerriers, sans en excepter les princes du sang, l'ont

<sup>1)</sup> Voyez Historia Compostellana (Esp. sagr., t. XX), p. 117.

<sup>2)</sup> Apud Llorente, Prov. Vascong., t. III, p. 456.

fait avant et après lui. Son contemporain et son ennemi, Garcia Ordoñez, le second personnage de l'État, passa au service des Almoravides après la bataille de Salatricès, en 1106 , et deux siècles et demi plus tard, un autre prince du sang, don Juan Manuel, le célèbre auteur du Comte Lucanor, combattit le roi avec des troupes musulmanes. La ruse et la perfidie étaient à l'ordre du jour, et sous ce rapport les Espagnols avaient profité un peu trop de leur commerce avec les Arabes. Al-harbo khod'aton, faire la guerre, c'est tromper, avait dit le Prophète de la Mecque, et les héros arabes ne se piquaient nullement de véracité. Ainsi le célèbre Mohallab, celui dont on lisait les faits et gestes à Rodrigue et que ce dernier admirait tant 2. était surnommé le Menteur, et les écrivains arabes, loin de blâmer sa mauvaise foi, s'expriment en ces termes: «En théologien instruit qu'il était, Mohallab connaissait les paroles du Prophète qui disent: chaque mensonge sera compté pour tel, à l'exception de trois: le mensonge que l'on fait pour réconcilier deux personnes qui se querellent; celui de l'époux envers son épouse quand il lui promet quelque chose, et celui du capitaine en temps de guer-Dans l'Espagne chrétienne, on ne pensait pas autrement, et même le Cid idéalisé, celui de la

<sup>1)</sup> Pierre de Léon, apud Sandoval, fol. 96, col. 1.

<sup>2)</sup> Voyez plus haut, p. 25.

<sup>3)</sup> Ibn-Khallican, Fasc. IX, p. 47, 48.

Chanson, est un homme qui a souvent recours à la ruse. Il trompe aux cortès les infants de Carrion quand il leur redemande ses deux épées; il trompe les deux juifs de Burgos, Rachel et Vidas, car, ayant emprunté d'eux six cents marcs, il leur donne pour gage deux lourdes caisses pleines de sable, dans lesquelles il prétend avoir laissé ses trésors, et qu'il leur recommande de ne point ouvrir d'une année. Un poète moderne fait dire à la fille du Cid à cette occasion:

L'or de votre parole était dedans.

Mais telle n'était pas l'idée du vieux jongleur, qui raconte seulement cette aventure pour montrer que le Cid était un homme fin et rusé, car nulle part il ne dit que son héros ait jamais rendu aux juiss l'argent qu'il leur avait emprunté.

Il ne faut donc pas demander au Cid de la réalité ces sentiments d'humanité, de désintéressement, de loyauté et de patriotisme qui ne sont nés que long-temps après lui. Le Cid avait les idées et les vertus de son temps, les vertus guerrières surtout, un mélange de ruse et d'audace, de prudence et d'intrépidité, qualités qu'Ibn-Bassâm a nettement dessinées et à cause desquelles il appelle Rodrigue « un des miracles du Seigneur. » Il était d'ailleurs le plus puissant chef du XIe siècle, et le seul qui eût conquis pour lui-même une principauté. C'est par là qu'il

frappa l'imagination populaire; mais ce qui contribua plus que toute autre chose à le rendre cher aux Castillans, presque toujours en révolte contre leurs maîtres 1, les rois de Léon, qui pour eux étaient des étrangers, c'est que, de même que Bernardo del Carpio et Ferdinand Gonzalez, ces deux autres héros de leur poésie, il avait combattu son souverain. reste n'importait guère; les mœurs étaient encore trop rudes pour qu'on pût apprécier des qualités morales d'un ordre plus élevé. Aussi le Cid que nous devons étudier à présent, celui de la Cronica rimada, ce romancero et ce cancionero du XIIe siècle, a pour nous aussi peu d'attrait que celui de la réalité. Considérant comme une vertu ce que nous regarderions comme un défaut, les plus anciens poètes castillans se sont plu à exagérer la fierté de Rodrigue; ils ont fait de lui un chef altier et violent, qui traite son roi avec un écrasant mépris, et dans leur haine de la royauté, ils ont présenté ce roi, auquel ils donnent le nom de Ferdinand, comme un personnage ridicule, qui pâlit devant une épée et dont l'incapacité est complète. Voici, par exemple, ce qu'on lit dans la Cronica rimada:

Castellæ vires (i. e. viri) per sæcula fuere rebelles;
 Inclita Castella, ciens sævissima bella,
 Vix cuiquam Regum voluit submittere collum;
 Indomite vixit, cœli lux quamdiu luxit.

Chronique d'Alphonse VII.

Quand le messager du roi arriva à Bivar, don Diégo était à table. Le messager lui parla ainsi: "Je m'humilie devant vous, seigneur! Je vous apporte un bon message. Le brave roi don Ferdinand désire vous voir, vous et votre fils. Voici les lettres qu'il a signées et que je vous apporte. S'il plaît à Dieu, Rodrigue occupera bientôt un rang élevé."

Don Diégo examina les lettres et pâlit. Il soupçonna que le roi voulait le tuer à cause de la mort du comte <sup>1</sup>.

(Romance.) "Écoutez-moi, mon fils, dit-il, et faites attention à mes paroles: je crains ces lettres, je crains qu'elles ne recèlent une trahison, car telle est l'infâme coutume des rois. Le roi que vous servez, il faut le servir sans jamais le tromper; mais gardez-vous de lui comme d'un ennemi mortel. Mon fils, allez à Faro où se trouve votre oncle Ruy Laïnez; moi, j'irai à la cour, et si le roi me tue, vous et vos oncles pourrez me venger."

Rodrigue lui répondit:

"Non, il n'en sera point ainsi! Partout où vous irez, je veux aller aussi, moi! Bien que vous soyez mon père, je veux vous donner un conseil. Faites vous accompagner de trois cents cavaliers, et donnez-les moi quand nous serons arrivés à la porte de Zamora. — Eh bien! dit alors don Diégo, mettons-nous en route!"

Ils partent pour Zamora. A la porte de la ville, là où coule le Duero, les trois cents s'arment; Rodrigue en fait de même; puis les voyant tous armés: "Écoutez-moi, leur dit-il, amis, parents et vassaux de mon père! Protégez votre seigneur sans ruse et sans tromperie! Si vous voyez que l'alguazil veuil-le l'arrêter, tuez l'alguazil à l'instant même! Que le roi ait un jour aussi triste que l'auront les autres qui sont là! On ne pourra nous appeler traîtres pour avoir tué le roi, car

<sup>1)</sup> Don Gomez de Gormaz.

mous ne sommes pas ses vassaux, et Dieu veuille que nous ne le soyons jamais! C'est le roi qui serait traître s'il tuait mon père! " (Fin de la romance.)

Les spectateurs disaient: "Voilà celui qui a tué le brave comte!" Mais lorsque Rodrigue jeta les yeux sur eux, ils reculèrent tous, car ils avaient grandement peur de lui.

Tous les chevaliers mirent pied à terre pour baiser la main au roi; Rodrigue seul resta en selle. Alors son père parla; vous ouïrez ce qu'il dit: "Venez, mon fils, venez baiser la main au roi, car il est votre seigneur et vous êtes son vassal." Quand Rodrigue entendit ces paroles, il se sentit blessé; la réponse qu'il donna, fut celle d'un homme déterminé. Si un autre m'avait dit cela, il me l'aurait déjà payé; mais puisque c'est vous, mon père, qui me l'ordonnez, je le ferai de bon cœur. "Il fléchit donc les genoux pour baiser la main au roi 2; mais voyant sa longue épée, le roi eut peur et s'écria: "Emmenez ce démon! "Alors Rodrigue dit: "J'aimerais mieux resséntir la plus vive des souffrances que de vous voir mon seigneur. Mon père vous a baisé la main, mais j'en suis extrêmement fâché! "

Plus tard, quand Rodrigue a remporté une victoire et que Ferdinand lui demande la cinquième partie du butin: «A quoi pensez-vous? lui répond-il; je donnerai cela à mes soldats qui l'ont bien mérité.» Alors Ferdinand le prie de lui céder au moins le roi maure qu'il a fait prisonnier. «Du tout, réplique le Castillan; quand un gentilhomme en a fait captif un autre, il ne doit pas le déshonorer;» et le roi maure

Vol. 11.

15

<sup>1)</sup> Voyez plus haut, p. 105, dans la note.

<sup>2)</sup> Dans la Cronica, il manque quelques vers après le vers 404. J'ai emprunté ceux que je donne à la romance "Cabalga Diego Lainez."

devient son vassal à lui, son vassal qui lui paye tribut, comme Câdir le faisait au Cid de la réalité, et qui se bat vaillamment sous sa bannière.

Dans la suite de la Cronica, c'est Rodrigue qui fait tout; Ferdinand, qui lui dit: «Gouvernez mes États comme vous l'entendrez, » n'est qu'une pitoyable marionnette dont il tient les fils. Sommé par l'empereur d'Allemagne de reconnaître sa suzeraineté, Ferdinand ne sait que faire. «On voit que je suis jeune et sans talents, s'écrie-t-il, c'est pour cela qu'on me traite avec tant d'arrogance. J'enverrai chercher mes vassaux, c'est ce qui me semble le meilleur, et je leur demanderai si je dois payer un tribut.» Puis, quand la bataille va s'engager contre les forces réunies de l'Europe, il se lamente comme un enfant sans que personne fasse attention à ses doléances, et c'est Rodrigue qui gagne la bataille. Plus tard, les alliés prennent Rodrigue pour le maître, et le pape lui offre même la couronne d'Espagne. Cependant Rodrigue traite ce dernier de la même manière dont il traite son roi, témoin cette romance 1:

Le saint-père a appelé le noble roi Ferdinand à un concile qui se tiendrait à Rome, afin qu'il lui fît hommage. Accompagné du Cid, Ferdinand se rendit directement à Rome, et alla baiser courtoisement la main au pape; le Cid et ses chevaliers y arrivèrent aussi successivement. Don Rodrigue

<sup>1) .</sup>A concilio dentro en Roma.

était entré dans l'église de Saint-Pierre, où il vit les sept trônes des sept rois chrétiens; il vit celui du roi de France à côté de celui du saint-père, et un degré plus bas, celui du roi son seigneur. Il alla à celui du roi de France et le renversa d'un coup de pied; le trône était fait d'ivoire, il le brisa en quatre pièces; puis il prit le trône de son roi et le posa sur le degré le plus élevé. Un duc honoré, celui de Savoie, dit alors: "Soyez maudit, Rodrigue, et excommunié par le pape, parce que vous avez déshonoré le meilleur et le plus noble des rois! " Quand le Cid eut entendu ces paroles, il répondit ainsi: "Laissons là les rois, duc! vous sentez offensé, terminons l'affaire entre nous deux.« s'approcha du duc et lui asséna nn violent coup de poing. Le duc, sans lui répondre, resta très-tranquille. Informé de ce qui s'était passé, le pape excommunia le Cid. Quand celui de Bivar le sut, il se prosterna devant le pape. "Donnezmoi l'absolution, pape, dit-il, sinon vous me le payerez cher! " Le pape, en père clément, lui répondit avec beaucoup de modération: "Je te donne l'absolution, don Ruy Diaz, je te donne volontiers l'absolution, et j'espère qu'à ma cour tu seras courtois et tranquille. "

Cette romance n'est pas la seule où Rodrigue montre ce caractère hautain et indiscipliné qu'il a dans la Cronica rimada. Une autre, qui, dans sa forme actuelle, à en juger par la description des costumes, n'est pas une des plus anciennes, mais dont l'inspiration me semble remonter à une haute antiquité, est conçue en ces termes:

Dans Santa Agueda de Burgos, où jurent les gentilshommes, on reçut le serment d'Alphonse après la mort de son frère. Un crucifix à la main, le brave Cid lui fit prêter serment sur un verrou de fer, sur une arbalète de bois et sur les Évangiles. Les paroles qu'il prononce sont si fortes, qu'elles font peur au brave roi.

"Que des vilains te tuent, Alphonse, et encore des vilains des Asturies et non de la Castille; qu'ils te tuent avec des bâtons ferrés, non avec des lances ni avec des dards, avec des couteaux à manches de corne, non avec des poignards dorés; qu'ils portent des sabots, non des souliers à lacet; qu'ils soient vêtus de manteaux rustiques, non de manteaux de Courtrai ou de soie frisée, de chemises d'étoupe, non de chemises de toile de Hollande brodées; que chacun d'eux soit monté sur une ânesse, non sur une mule ni sur un cheval; qu'ils se servent de brides de corde, non de brides de cuir bien tanné; qu'ils te tuent dans les champs, non dans une ville ni dans un village; qu'ils t'arrachent enfin le cœur encore palpitant, si tu ne dis pas la vérité au sujet de ce qu'on te demande, à savoir si tu as pris part ou non à la mort de ton frère."

Les serments étaient si forts que le roi hésita à les prêter; mais un chevalier, l'ami le plus intime du roi, lui dit: "Prêtez le serment, brave roi, n'en soyez pas en peine, car jamais un roi ne fut parjure, ni un pape excommunié."

Le brave roi jura donc qu'il n'avait pris aucune part à la mort de son frère; mais à l'instant même il dit rempli d'indignation: "Tu as fait mal, ô Cid, de me faire prêter ce serment, car plus tard tu devras me baiser la main! — Baiser la main à un roi, n'est point pour moi un honneur. — Éloigne-toi de mes terres, Cid, mauvais chevalier, et n'y retourne pas d'aujourd'hui à un an. "— "Cela me plaît, dit le brave Cid, cela me plaît beaucoup, parce que c'est le premier ordre que tu donnes pendant ton règne. Tu m'exiles pour un an, je m'exile pour quatre."

Le brave Cid part volontiers pour son exil; il prend avec

lui trois cents cavaliers, tous gentilshommes, tous jeunes gens; chacun d'eux porte au poing une lance au fer fourbi, chacun d'eux porte un bouclier orné de houppes de couleur, et le Cid ne manqua pas de trouver une terre où il pût établir son camp.

Ce Cid, qui brave son roi et qui se moque du pape, ne respecte pas plus les saints lieux que le Cid de la réalité: il entre par force dans une église où un comte qu'il poursuivait avait cherché un asile, et il tire son ennemi de derrière l'autel. Il ne faut pas lui demander des sentiments élevés ou tendres. être le Cid de la réalité n'a-t-il jamais aimé; il est certain du moins que son mariage avait été un mariage dicté par la politique, et non un mariage d'inclination; mais d'un autre côté, rien ne nous autorise à supposer qu'il ait traité son épouse de la manière dont il la traite dans les anciennes poésies castillanes Elles racontent de quelle maque je vais traduire. nière le comte don Gomez de Gormaz, le père de Chimène, fut tué, et elles sont extrêmement remarquables, non-seulement sous le rapport de l'étude des mœurs, mais aussi sous celui de l'art:

Le pays était tranquille, nulle part il n'y avait guerre.

Le comte don Gomez de Gormaz, toutefois, se mit à faire du tort à Diégo Laïnez; il frappa ses bergers et lui ravit son troupeau.

Répondant incessamment à l'appel, Diégo Laïnez arriva à Bivar, et envoya avertir ses frères.

Aux premiers rayons du soleil, ils chevauchèrent tous vers

Gormaz. Ils brûlèrent le faubourg et tout ce qui se trouvait sur le chemin qui menait au château; ils traînèrent avec eux les paysans du comte et tout ce qu'il possédait, s'emparèrent des troupeaux qui paissaient dans les vallons, et, voulant faire au comte un affront encore plus cruel, ils enlevèrent ses blanchisseuses qui lavaient du linge au bord de l'eau.

Ils avaient déjà battu en retraite lorsque le comte, accompagné de cent chevaliers gentilshommes, sortit à leur poursuite, et, défiant à grands cris le fils de Laïn Calvo:

"Rendez la liberté à mes lavandières, dit-il, fils de l'alcalde citadin! Ah! vous n'oseriez pas m'attendre si nous étions égaux en nombre!"

Voyant que le comte s'échauffait, Ruy Laïnez, le seigneur de Faro, s'écria: « Cent contre cent, nous vous combattrons volontiers, et à un pouce de distance! »

On se promet sous serment de se battre à jour fixe. Ceux de Bivar rendent au comte ses lavandières et ses paysans, mais non pas ses troupeaux, car ils voulaient les retenir en échange de ce que le comte leur avait enlevé.

Neuf jours s'étant écoulés, on se met en selle.

(Romance.) Il avait douze ans, pas encore treize; jamais il ne s'était trouvé dans une bataille, mais il brûlait d'y assister. Il se compte parmi les cent combattants, que son père le voulût ou non. Lorsqu'on se fut rangé en bataille et que le combat commença, les premiers coups furent les siens et ceux du comte don Gomez. Rodrigue tua le comte, car celui-ci ne put l'en empêcher; puis, poursuivant les ennemis, il fit prisonniers deux fils du comte, malgré qu'ils en eussent; c'étaient Ferdinand Gomez et Alphonse Gomez, qu'il emmena à Bivar.

Le comte avait trois filles dont aucune n'était encore mariée. Quand elles surent que leurs frères étaient pris et que leur père était tué, elles revêtirent des habits noirs et se couvrirent entièrement de yoiles. Elles sortent de Gormaz et se rendent à Bivar. Don Diégo les voit venir, et va à leur rencontre.

D'où sont ces nonnains? que me veulent-elles?

"Nous vous le dirons, seigneur, car nous n'avons nul motif pour vous le cacher. Nous sommes filles du comte don Gomez, et vous l'avez fait tuer. Vous nous avez enlevé nos frères, et vous les retenez ici prisonniers. Et nous, nous sommes des femmes, il n'y a personne pour nous défendre. "

Alors don Diégo dit: "Ce n'est pas moi que vous devez accuser; demandez à Rodrigue s'il veut vous rendre vos frères. Par le Christ, je n'en serai point fâché."

Rodrigue entendit ces paroles, et il parla ainsi:

"Vous faites mal, seigneur, de refuser une juste demande. Je serai un fils digne de vous, digne de ma mère. Par charité, seigneur, faites attention à ce qui se passe dans le monde! Ce que fit le père n'est pas la faute des filles. Rendez-leur leurs frères, car elles ont grandement besoin d'eux; vous devez vous montrer clément envers ces dames."

Alors don Diégo dit:

"Mon fils, ordonnez qu'on les leur rende!"
On délivre les frères, on les rend aux dames.

Quand ils se virent dehors et en sûreté, ils parlèrent ainsi:

"Nous accorderons un délai de quinze jours à Rodrigue et à son père; puis nous viendrons les brûler, de nuit, dans le château de Bivar."

Chimène Gomez, la plus jeune des sœurs, dit alors:

"Modérez-vous, mes frères, pour l'amour de Dieu! J'irai à Zamora porter plainte au roi don Ferdinand; ce sera pour vous le parti le plur sûr, et le roi vous donnera satisfaction."

Chimène Gomez monte à cheval; trois demoiselles l'accompagnent ainsi que des écuyers qui doivent veiller sur elle.

Elle arrive à Zamora, où se tient la cour du roi. Les yeux baignés de larmes et demandant pitié:

"Roi, je suis une dame infortunée, ayez compassion de moi!

Quand je demeurai orpheline de la comtesse ma mère, j'étais bien petite encore. Un fils de Diégo Laïnez m'a fait beaucoup de mal: il m'a enlevé mes frères, il a tué mon père! A vous qui êtes roi je viens porter plainte. Seigneur, par grâce, faites-moi rendre justice!

Le roi était fort en peine. "Mes royaumes sont en grand péril, dit-il; la Castille se révoltera, et alors, malheur à moi!"

Quand Chimène Gomez l'eut entendu parler ainsi, elle lui baisa les mains. «De grâce, seigneur, dit-elle, ne m'en veuillez pas de ce que je vais vous proposer. Je vous four-nirai le moyen de maintenir en paix la Castille et vos autres royaumes: donnez-moi pour mari Rodrigue, celui qui a tué mon père. «

On ne peut se tromper sur le motif qui porte Chimène à solliciter du roi la faveur de prendre Rodrigue pour époux. Ce qui l'engage à le faire, ce n'est pas un sentiment d'admiration romanesque, mais c'est le désir d'empêcher une guerre civile. Elle n'aime pas Rodrigue, mais avec ce dévouement que peut-être la femme seule sait pratiquer, elle se sacrifie, et elle se flatte que le farouche Rodrigue s'adoucira quand il connaîtra le mobile de sa conduite. Mais Rodrigue comprend-il ces sentiments, les apprécie-t-il? Loin de là. Quand Ferdinand l'a fiancé à Chimène: « Seigneur, s'écrie-t-il rempli de colère, vous m'avez fiancé contre ma volonté; mais je jure par le Christ que je ne reverrai pas cette femme avant d'avoir remporté cinq victoires!» Et il s'en va guerroyer, batailler, frapper d'estoc et de taille, sans se soucier de Chimène. dont il n'est plus question dans la suite du récit.

Avions-nous tort de dire que le Cid de la poésie du XII° siècle n'est pas plus aimable que celui de la réalité?

## II.

Un chevalier qui sait se battre mieux qu'aucun autre, qui est le protecteur et le gouverneur de son roi quand il ne le combat pas, qui pousse la franchise et la vigueur d'âme jusqu'à la rudesse et la brutalité, qui reste inaccessible aux sentiments tendres, et qui, dans l'occasion, ne se fait point scrupule de violer un lieu saint, tel avait été l'étrange idéal de la féodalité guerrière du XII° siècle. Mais lorsque les sentiments publics commencèrent à s'épurer et à s'ennoblir, un héros dont les qualités morales étaient si peu développées devait cesser de plaire, et alors il était dans la nature des choses qu'un Cid plus noble, plus digne et plus loyal remplaçât l'autre. L'auteur de la chanson de geste le créa.

A l'époque où il écrivit, c'est-à-dire vers l'année 1200, les sentiments chevaleresques s'éveillaient et les mœurs avaient déjà beaucoup gagné en douceur et en noblesse. Toutefois les masses n'étaient pas encore capables de concevoir un héros tel que le Cid l'est dans la Chanson; il fallait pour cela un esprit supérieur, et l'auteur de la Chanson a bien montré qu'il était fort au-dessus de son temps. Son poème

est un véritable chef-d'œuvre, et si l'on n'y trouve pas cette allure vive et franche qui charme et qui attache dans les poèmes recueillis par le compilateur de la Cronica rimada, il présente en revanche, dans le ton général du récit, quelque chose de grave, de solennel et d'homérique. Le plan est combiné avec art, et cependant il est si simple, si naturel, que des écrivains renommés ont pris ce poème, qui est presque entièrement une œuvre d'imagination, pour un récit historique, et le poète pour un chroniqueur qui rapporte les événements sans y rien changer.

Le Cid de la Chanson a bien gardé quelque chose de l'ancien Eid: il est fin et rusé, il se bat «pour avoir de quoi manger, » il vit à augure; mais au reste, c'est un tout autre homme. Il est bon chrétien; dans chaque conjoncture difficile, il adresse de ferventes prières à l'Éternel; après chaque victoire, il se répand en actions de grâces; aussi jouit-il de la protection divine: lorsque, navré de douleur, il s'apprête à quitter sa patrie, l'ange Gabriel lui apparaît en songe pour le consoler et lui prédire un avenir heureux. Il sert sa patrie et son roi avec un entier dévouement. Alphonse lui a fait du tort en l'exilant: telle est du moins l'opinion des habitants de Burgos qui s'écrient au moment où il traverse leur ville: «O Dieu! que n'as-tu donné à ce bon vassal un bon seigneur!» mais le Cid lui-même n'accuse pas Alphonse; c'est à l'entourage du roi qu'il impute le

malheur qui l'a frappé, et, loin de braver son souverain, il tâche de désarmer sa colère par une conduite digne et loyale. Quand il apprend qu'Alphonse s'est mis en marche pour lui arracher ses conquêtes, il les abandonne en disant qu'il ne veut pas combattre contre son seigneur. Au lieu que l'autre Cid, celui des poésies du XII siècle, né cesse de répéter à son roi qu'il n'est point son vassal, celui-ci saisit chaque occasion pour assurer qu'il l'est. Aussi souvent qu'il a remporté une victoire, il envoie à Alphonse un magnifique présent; et quand le roi, qui s'est enfin laissé fléchir, vient lui rendre visite à Valence, il le recoit avec la plus profonde humilité: il s'agenouille devant lui, il touche l'herbe de ses dents, il verse des larmes de joie. A l'égard de ses ennemis comme envers ses propres soldats, il est un modèle de bonté et de générosité. Aussi quand il quitte une forteresse qu'il a conquise, les Maures le bénissent en pleurant et en l'assurant que, partout où il ira, leurs prières l'accompagneront. Il se laisse aisément émouvoir, toucher, attendrir, et il ne regarde pas comme au-dessous de lui de laisser éclater ses chagrins au dehors. Il pleure quand il est forcé de quitter le château de ses pères, il échange des paroles vraiment touchantes avec Chimène au moment où il va partir pour l'exil:

Devant le Campéador, doña Chimène plie les genoux, ses yeux sont pleins de larmes, elle yeut lui baiser les mains-

Avez pitié de nous, s'écrie-t-elle, ô Campéador, vous qui naquîtes dans une heure propice, vous que des calomniateurs ont fait exiler! Avez pitié de nous, Cid, héros accompli! Me voici devant vous moi et vos filles, qui sont encore si jeunes et si petites! Je le sais bien, vous allez nous quitter, et qui sait si de la vie nous nous reverrons? l'amour de la sainte Vierge, venez-nous en aide! porte ses mains sur sa barbe touffue; puis il prend ses filles dans ses bras et les serre sur son cœur, car il les aime bien; ses veux se remplissent de larmes et il soupire fortement. "Ah! doña Chimène, dit-il, mon épouse accomplie, vous que j'aime comme j'aime ma propre âme! oui, vous dites vrai, oui, nous devons nous séparer, et nul ne sait si de la vie nous nous reverrons. Je dois partir et vous devez resterici. Plaise à Dieu et à la Vierge Marie que je puisse encore marier mes filles, et que je jouisse encore de quelques jours de bonheur; et vous, femme honorée, ayez souvenance de moi! "

En vrai père de famille, le Cid de la Chanson se préoccupe constamment du mariage de ses deux filles, dona Elvira et dona Sol; ce mariage est son idée favorite, et c'est aussi le sujet principal du poème. Maître de Valence, il a déjà formé le projet de choisir parmi ses propres vassaux des époux dignes d'elles, lorsque Alphonse lui propose pour gendres les deux infants de Carrion, Ferdinand et Diégo 1. «Je te rends grâces de ceci, Jésus-Christ, mon Seigneur! s'écrie-t-il alors; j'ai été exilé, mes fiefs m'ont été repris, ce que j'ai, je l'ai gagné à force de fatigues.

<sup>1)</sup> Voyez sur ces personnages, la note dans l'Appendice, nº XXXIII.

Je te remercie, mon Dieu, de ce que j'ai reconquis la faveur du roi, et de ce qu'il me demande mes filles pour les infants de Carrion.» Cependant, quoique les infants soient de haut lignage et qu'ils aient beaucoup d'influence à la cour, le Cid répugne à s'allier avec eux, car il ne les croit pas propres à rendre ses filles heureuses, et s'il consent à la proposition du roi, il ne le fait que par respect pour son souverain. Le double mariage a lieu; mais l'événement montra que l'antipathie du Cid était fondée: les infants de Carrion, qui n'avaient demandé la main de dona Elvira et de doña Sol que parce que ces dames étaient de riches partis, étaient vains, orgueilleux, perfides, cruels et même lâches, comme ils le prouvèrent un jour que le lion du Cid fut sorti de sa cage. Voici cette scène que le vieux poète a peint d'une manière admirable:

Mon Cid demeurait à Valence avec tous ses vassaux, et auprès de lui se trouvaient ses deux gendres les infants de Carrion. Il était étendu sur un lit de repos, il dormait, le Campéador. Une aventure bien fâcheuse, sachez-le, eut lieu alors: le lion rompit ses chaînes et sortit de sa cage. Ceux qui se trouvent au milieu de la cour sont remplis de crainte; les compagnons du Campéador passent leurs manteaux au bras en guise de bouclier; ils entourent le lit de repos et se tiennent près de leur seigneur. Ferdinand Gonzalez ne sait où se cacher, car il ne voit ouverte ni chambre ni tour; sa peur est si grande qu'il se glisse sous le lit de repos. Diégo Gonzalez s'échappe par la porte en s'écriant: "Jamais je ne reverrai Carrion!" Tremblant de tous ses membres, il se

cache derrière l'arbre d'un pressoir; il salit entièrement son manteau et sa cotte d'armes.

Alors s'éveilla celui qui naquit à l'heure propice. Voyant son lit entouré de ses braves: "Qu'y a-t-il, mes compagnons, que voulez-vous? — Eh, seigneur honoré, le lion nous a donné une alerte!" Mon Cid s'appuya sur le coude, il se leva; le manteau sur les épaules, il alla droit au lion. Quand le lion le vit, il eut honte; devant Mon Cid, il courba la tête. Mon Cid don Rodrigue le prit à la crinière, le ramena à sa cage et l'enferma. Tous les assistants s'en étonnaient; quittant la cour, ils retournèrent au palais.

Mon Cid demanda ses gendres, mais on ne les trouva pas; on les appela, mais on ne reçut pas de réponse; quand on les découvrit et qu'ils arrivèrent, ils étaient pâles. Jamais vous n'avez entendu des railleries comme celles qui se disaient alors. Mon Cid le Campéador ordonna qu'on en finît avec ces discours moqueurs; mais les infants de Carrion se croyaient cruellement offensés; ils étaient pleins de rage à cause de ce qui leur était arrivé.

Le Cid ayant remporté une grande victoire sur Bucar, les infants, qui avaient reçu une grande part du butin, retournent à Carrion accompagnés de leurs épouses et de Felez Muñoz, un parent de leur beaupère. A Molina, le Maure Abengalvon, allié du Cid, les reçoit très-courtoisement et leur montre ses richesses. Les infants forment le dessein de le tuer et de s'emparer de ses trésors; mais un Maure qui comprenait l'espagnol, a entendu ce qu'ils ont dit et en donne avis à son maître. Abengalvon reproche aux infants la trahison qu'ils ont ourdie; mais par respect pour le Cid, il les laisse partir sans les en punir

comme ils le méritaient. Arrivés dans la forêt de Corpès, les infants mettent à exécution un infâme projet qu'ils avaient déjà conçu avant de quitter Valence. A la pointe du jour, ils ordonnent à toute leur suite de se mettre en marche, et, se trouvant seuls avec Doña Elvira et Doña Sol, ils leur annoncent que, pour se venger des insultes qu'ils ont eu à essuyer de la part des compagnons du Cid, à l'occasion de l'aventure avec le lion, ils les abandonneront dans la forêt; puis, les ayant dépouillées de leurs robes, ils les battent avec les courroies de leurs éperons. Le sang coule, et à la fin les infants laissent les malheureuses femmes, qui ne peuvent plus crier, en proie aux vautours et aux bêtes féroces.

Elles furent sauvées cependant. De même que tous les autres, Felez Muñoz avait reçu l'ordre de partir au lever de l'aurore; mais n'étant pas tranquille sur le sort de ses cousines, il s'était caché derrière une montagne pour les attendre. Il voit venir les infants, qui parlent de ce qu'ils ont fait, mais qui ne l'apercoivent pas, et les ayant laissés passer, il retourne dans la forêt où il trouve ses cousines à demi mortes. Il les appelle par leurs noms. A la fin elles ouvrent les yeux, et quand elles ont repris connaissance, il les couvre de son manteau, les place sur son cheval et les conduit en lieu de sûreté.

Quand le Cid eut été informé de ce qui était arrivé, «il médita longtemps en gardant le silence; puis, élevant la main et la portant à sa barbe: Je rends grâces au Christ, le seigneur du monde, s'écria-t-il, puisque les infants de Carrion m'ont fait un tel honneur! Par cette barbe que personne n'a jamais touchée, les infants de Carrion ne jouiront pas de ce qu'ils ont fait; mes filles, je saurai bien les marier!» Ensuite, ses filles étant retournées à Valence, il les embrasse et leur dit en souriant: « Vous voilà arrivées, mes filles! Que Dieu daigne vous préserver du malheur! J'ai consenti à vos mariages parce que je ne pouvais refuser ce que le roi me demandait. Mais qu'il plaise au Créateur qui est au ciel, que dorénavant je vous voie mieux mariées!»

Cette prière fut exaucée: quelque temps après, deux chevaliers se présentent pour épouser dona Elvira et dona Sol, deux chevaliers d'un rang bien plus élevé que les infants de Carrion, car l'un est l'infant de Navarre, l'autre celui d'Aragon. Ainsi le père voit se réaliser son vœu le plus cher: il est heureux parce que ses enfants le sont, et désormais il peut mourir tranquille 1.

<sup>1)</sup> L'année dernière, M. Damas-Hinard a publié un texte trèssoigné de la Chanson du Cid, accompagné d'une traduction, de notes et d'une introduction. A mon grand regret, ce savant et consciencieux travail ne m'est parvenu que lorsque l'impression de cet article était presque terminée.

#### III.

Dans la chanson de geste, le caractère du Cid a toute la dignité et tout l'éclat que le moyen âge pouvait lui donner, et il est naturel que ce Cid si généreux et si loyal soit devenu pour la nation le plus noble type de l'amour, de l'honneur, de la chevalerie, de la religion et du patriotisme. Aussi le peuple l'enviait-il aux nobles, et il tâchait de se l'approprier, soit en partie, en le faisant noble du côté de son père et vilain du côté de sa mère 1, soit en entier, en faisant de lui le fils d'un marchand de drap 2, d'un meunier 3 ou d'un laboureur 4.

Les poètes postérieurs n'ont presque rien trouvé à ajouter au caractère du Cid, et les romanceros du XVIe siècle, qui ne comprenaient plus la tradition et qui se trompaient même sur le sens des expressions les plus usitées 5, ont entièrement gâté le héros castillan en faisant de lui un galant beau diseur, de même qu'ils ont gâté Chimène en la présentant comme

<sup>1)</sup> Cronica general, fol. 280, col. 1 et 2.

<sup>2)</sup> Cronica rimada, vs. 869 et suiv.

<sup>3)</sup> Chanson du Cid, vs. 3389 et suiv.

<sup>4)</sup> Romance "Tres Cortes armara el Rey."

<sup>5)</sup> En voici un exemple: Dans les pièces anciennes, Gomez de Gormaz est surnommé el conde lozano, le comte vigoureux, robuste; mais les romanceros modernes ont pris cet adjectif pour un nom propre (le comte Lozano).

une dame romanesque et sentimentale. Les moines eurent la main plus heureuse, et leurs légendes se distinguent par une charmante naïveté.

Le Cid ne devint pas le héros favori de tous les moines, comme il devint l'idole de tous les nobles et de tous les paysans, car en général les moines soutenaient la royauté contre la noblesse. Ouelquefois. il est vrai, ils se montraient peu respectueux envers les rois, et le langage que l'ancien poète Gonzalo de Berceo prête à Domingo de Silos, quand il parle au roi Garcia, ne diffère pas beaucoup du langage que les chevaliers tiennent dans les romances 1. n'est que dans des circonstances exceptionnelles que les moines parlaient ainsi; d'ordinaire ils étaient pour le roi, qui les protégeait contre la noblesse, et qui rebâtissait leurs cloîtres, souvent pillés et brûlés par les grands seigneurs<sup>2</sup>. Cependant le Cid devint le héros favori des moines d'un seul couvent bénédictin. de celui de Saint-Pierre-de-Cardègne. Là tout rappelait sa mémoire; là se trouvaient son tombeau, sa bannière, son bouclier, sa coupe de cristal violet, la croix qu'il portait sur la poitrine et qui contenait, disait-on, un morceau de la vraie croix, l'un des coffres qu'il laissa en gage aux juiss de Burgos, et plusieurs autres reliques, plus ou moins apocryphes. Non

<sup>1)</sup> Vida de S. Domingo de Silos, copla 127 et suiv.

<sup>2)</sup> Voyez, par exemple, Sandoval, S. Pedro de Eslonça, fol. 37.

contents de posséder le tombeau du Cid lui-même, les moines de Cardègne disputèrent à ceux de Saint-Jean de la Peña l'honneur de posséder celui de Chimène; ils montrèrent même les ossements de cette dame. «mais ils sont si grands qu'ils font peur, dit Sandoval, et ils paraissent plutôt d'un homme que d'une Ils prétendirent aussi que c'était dans leur église que reposaient le père et la mère du Cid. ses deux filles, son fils Diégo, son gendre Sancho d'Aragon (qui est enterré à Saint-Jean de la Peña et qui n'épousa nullement une fille du Cid), son petit-fils, le roi Garcia de Navarre (qui est enseveli dans la cathédrale de Pampelune), l'évêque Jérôme (dont le tombeau est à Salamanque), et enfin le comte don Gomez de Gormaz et son épouse, qui, d'après les romances, furent les parents de Chimène 1. On le voit : Saint-Pierre-de-Cardègne devint un véritable panthéon, consacré à tous les personnages, réels ou fabuleux, qui avaient eu quelques rapports avec le Cid de la réalité ou avec celui de la poésie populaire; et si cette quantité de tombeaux où reposeraient des individus qui sont enterrés ailleurs ou qui n'ont jamais existé, ne plaide pas trop pour la bonne foi des moines, elle prouve du moins que, parmi eux, la mémoire du Cid était fort en honneur. C'est ce qu'ils montrèrent du reste par leurs légendes.

<sup>1)</sup> Voyez Sandoval, S. Pedro de Cardena, à la fin.

La plus ancienne de ces légendes paraît être celle du lépreux. On la rencontre déjà dans la Cronica rimada 1, et elle se trouve aussi dans la General 2. Il y a quelques légères différences entre ces deux récits, l'auteur de la Rimada ayant sans doute suivi la tradition orale, et celui de la General, la tradition consignée dans la légende écrite de Cardègne; mais voici la substance des deux narrations.

Étant arrivé à un gué, Rodrigue trouva un lépreux qui s'était enfoncé dans la bourbe, et qui priait les passants de le tirer de là et de l'aider à passer la Tout le monde fuyait le contact de ce malheureux; mais Rodrigue eut pitié de lui: il le prit par la main, l'enveloppa d'un manteau, le placa sur un mulet et le conduisit à l'endroit où il allait coucher. A la chute du jour, il le fit asseoir à ses côtés et l'invita à manger avec lui dans la même écuelle. tandis que les autres chevaliers, qui s'imaginaient que la lèpre était tombée dans leurs assiettes, se hâtaient de quitter l'appartement. La nuit venue, Rodrigue partagea son lit avec le lépreux; ils couchèrent côte à côte, enveloppés dans le même manteau. A minuit Rodrigue, qui dormait, fut réveillé par un souffle très-fort qu'il sentit passer sur ses épaules. Ne trouvant pas le lépreux et l'ayant appelé en vain,

<sup>1)</sup> Vers 557-579.

<sup>2)</sup> Fol. 281.

il se leva et alla chercher une lumière: mais le lépreux avait disparu. Rodrigue s'était recouché laissant la lumière allumée, lorsqu'un homme vêtu de blanc se présenta à lui et lui demanda: « Dors-tu, Rodrigue? — Non, répondit le chevalier, je ne dors pas; mais qui es-tu, toi qui répands une telle clarté et une odeur si suave? - Je suis saint Lazare. Sache que le lépreux auquel tu a fait tant de bien et tant d'honneur pour l'amour de Dieu, c'était moi; et pour te récompenser, Dieu veut que, chaque fois que tu sentiras le souffle que tu as senti cette nuit, tu conduises à bonne fin toutes les choses que tu entre-Ton honneur croîtra de jour en jour, Mauprendras. res et chrétiens te craindront, tu seras invincible, et quand tu mourras, tu mourras honorablement.»

Quand on se rappelle quelle aversion les lépreux inspiraient à cette époque, où l'on considérait la lèpre comme un châtiment de Dieu, on ne peut qu'admirer cette touchante légende, tout empreinte de l'esprit de l'Évangile.

Comme on ne se contentait pas d'un seul miracle on en inventa plusieurs autres. Un moine de Cardègne les consigna par écrit sous le pseudonyme d'Abenalfarax 1, et voici ce qu'il raconte:

Lorsque le Cid, étendu sur son lit, songeait aux moyens de repousser Bucar, le fils du roi de Maroc,

<sup>1)</sup> Voyez plus haut, p. 55- 58.

qui marchait contre Valence avec une nombreuse armée, il aperçut tout à coup une grande clarté, sentit une odeur suave, et vit devant lui un homme qui portait des vêtements blancs comme de la neige. «Je viens t'annoncer, dit-il. C'était saint Pierre. qu'il ne te reste que trente jours à vivre; mais Dieu veut te faire la grâce que tes compagnons mettent en déroute le roi Bucar, et qu'étant déjà mort, tu sois cependant vainqueur dans cette bataille. Dieu t'enverra saint Jacques pour t'aider; mais auparavant tu feras pénitence de tous tes péchés. Pour l'amour de moi et à cause du respect que tu as toujours eu pour mon église qui se trouve sur les bords de l'Arlanza 1, Jésus-Christ veut qu'il t'arrive ce que je t'ai dit.» Fort joyeux de ce qu'il venait d'entendre, le Cid se leva pour aller baiser les pieds à l'apôtre, mais celui-ci lui dit: « Ne te donne point de peine, car tu ne pourrais arriver jusqu'à moi; mais sois convaincu que tout ce que je t'ai annoncé arrivera.» Cela dit, l'apôtre remonta au ciel.

Le lendemain matin, le Cid rassembla tous ses chevaliers dans le château et leur dit: «Je n'ai plus que trente jours à vivre; j'en suis bien sûr, car déjà depuis sept nuits, des visions me poursuivent; je vois mon père Diégo Laïnez et mon fils Diégo Ruyz, et chaque fois qu'ils m'apparaissent, ils me disent: — Vous

<sup>1)</sup> Saint-Pierre-de-Cardègne.

êtes resté bien longtemps ici; venez nous rejoindre dans le séjour des bienheureux! - Or, vous savez que le roi Bucar vient vous attaquer avec des forces si grandes, que vous ne pourriez désendre Valence: mais avec le secours de Dieu, vous le vaincrez en bataille rangée; doña Chimène sera sauvée ainsi que vous tous, et avant de vous quitter, je vous dirai ce que vous avez à faire.» Quand il eut fini de parler, il se sentit malade. Néanmoins il alla à l'église de Saint-Pierre, et en présence des chevaliers, des dames et du peuple, il confessa tous ses péchés et toutes ses erreurs à l'évêque Jérôme, qui lui donna l'absolution après lui avoir imposé une pénitence. Puis il dit adieu à tout le monde, et, étant rentré dans le château, il se mit au lit pour ne plus se relever. Chaque jour il se sentait plus faible, et quand il ne lui resta que sept jours à vivre, il fit appeler Chimène et Gil Diaz, et les pria de lui donner le baume et la myrrhe dont le grand soudan de Perse, qui avait entendu parler de ses exploits, lui avait fait cadeau. Il prit une cuillerée de ces substances, qu'il mêla, dans une coupe d'or, avec de l'eau rose. Depuis lors il ne prit d'autre nourriture qu'une cuillerée de baume et de myrrhe par jour; sa chair en devint plus belle et plus fraîche, mais ses forces diminuèrent de plus en plus.

La veille de sa mort, il fit appeler Chimène, l'évêque Jérôme, Alvar Fañez, Pero Bermudez et Gil Diaz.

Ouand ils furent tous réunis autour de son lit, il leur parla de cette manière: «Quand j'aurai cessé de vivre, vous laverez plusieurs fois mon corps, et vous l'oindrez, depuis la tête jusqu'aux pieds, avec le baume et la myrrhe qui se trouvent dans ces boîtes. Vous, doña Chimène, vous ne pousserez pas de cris quand j'aurai rendu le dernier soupir, et vous empêcherez aussi vos dames de le faire, car il ne faut pas que les musulmans aient connaissance de ma mort. Ensuite, lorsque le roi Bucar sera arrivé devant la ville et que vous voudrez retourner en Castille, vous devrez en avertir vos soldats en leur demandant le secret, afin qu'aucun Maure du faubourg d'al-Coudia ne le sache, et vous ferez charger les bêtes de somme de tout ce qui mérite d'être emporté; c'est à vous particulièrement, Gil Diaz, que je confie ce soin. Puis vous placerez mon corps, armé de pied en cap, sur mon cheval Babiéca; vous l'attacherez de manière qu'il ne puisse pas tomber, et vous mettrez mon épée Tizona dans ma main; cela fait, vous irez combattre le roi Bucar, et vous pouvez être certains de le vaincre, car Dieu m'a promis qu'après ma mort je remporterai une grande victoire.»

Le lendemain, le Cid dicta son testament, et à l'heure de sexte, quand il sentit sa fin approcher, il pria l'évêque de lui donner le corps du Seigneur. Il le reçut avec beaucoup de dévotion, et, ayant prononcé une courte prière, il rendit son âme à Dieu. Ses

amis lavèrent deux fois son cadavre dans de l'eau chaude et une fois dans de l'eau rose; puis ils l'embaumèrent comme le Cid l'avait ordonné.

Trois jours après, Bucar dressa ses quinze mille tentes devant les portes de Valence, et plaça aux avant-postes, tout près de la muraille, un corps de deux cents négresses, qui avaient la tête rasée à l'exception de quelques mèches de cheveux au sommet, car elles accomplissaient un vœu qu'elles avaient fait. Pendant douze jours, les compagnons du Cid défendirent bravement la ville, et le treizième jour, quand ils eurent tout préparé comme leur chef le leur avait ordonné, ils prirent, à l'heure de minuit, la route de Castille. L'avant-garde, commandée par Pero Bermudez, qui portait la bannière du Cid, se composait de quatre cents chevaliers; quatre cents autres veil-Ensuite venait Balaient sur les bêtes de somme. Il portait le cadavre embaumé du Cid, que biéca. Gil Diaz avait attaché sur son dos au moyen d'une machine fort ingénieuse, et qui, le bouclier au cou, le heaume sur la tête et l'épée dans la main, paraissait vivant; le visage avait bonne couleur, les yeux étaient ouverts et la barbe était arrangée avec soin. D'un côté marchait l'évêque Jérôme, de l'autre, Gil Diaz, et cent chevaliers d'élite servaient d'escorte. Chimène et ses dames, accompagnées de six cents chevaliers, fermaient le cortége, qui se mit à défiler avec une lenteur solennelle et en gardant le plus pro-

fond silence. Au moment où les derniers Castillans quittèrent la ville, le soleil se levait, et alors Alvar Fañez, qui avait déjà rangé ses soldats en bataille. fondit sur la division qui était la plus rapprochée des remparts, celle des négresses 1. Il tua cent d'entre elles avant qu'elles eussent eu le temps de s'armer et de monter à cheval. Les autres, toutefois, soutinrent le choc des ennemis, et comme elles savaient très-bien manier l'arc, elles leur causèrent beaucoup de dommage; mais quand celle qui avait le commandement eut été tuée 2, elles prirent la fuite. Les chrétiens attaquèrent alors le gros de l'armée musulmane, et en ce moment-là, la prédiction de saint Pierre s'accomplit. Les Maures se crurent attaqués par soixante mille cavaliers vètus de blanc et commandés par un homme de haute taille, qui, monté sur un cheval blanc, tenait dans la main gauche un étendard de la même couleur, et dans la main droite, une

٠.,

L'ensemble du récit montre suffisamment qu'on doit lire : aquellas moras au lieu de aquellos moros.

<sup>2)</sup> La légende dit à son sujet (General, fol. 362): "L'histoire dit que cette négresse maniait l'arc turc avec une adresse merveilleuse, et que pour cette raison on l'appelait en arabe nugueymat turya, ce qui veut dire: étoile des arcs de Turquie." Il paraît que le légendaire, qui présente son travail comme traduit de l'arabe, a voulu placer une expression empruntée à cette langue; toutefois il ne l'a pas comprise, car نُحْبَمُنهُ أَنْ الْمُرَافِي ne signifie pas: étoile des arcs de Turquie (ce qui, en tous cas, serait un non-sens), mais bien, la petite étoile parmi les Pléiades.

épée flamboyante. Épouvantés par ce spectacle étrange, ils prirent la fuite, et tandis que l'arrière-garde de l'armée chrétienne faisait halte dans une plaine, les troupes d'Alvar Fanez et de Pero Bermudez poursuivirent les Maures et les forcèrent à se rembarquer avec tant de précipitation que dix mille d'entre eux se noyèrent. Ayant pillé le camp ennemi, les vainqueurs rejoignirent leurs compagnons, et alors ils continuèrent emsemble, mais à petites journées, leur route vers la Castille.

Quand ils furent arrivés à Saint-Pierre-de-Cardègne, ils n'ensevelirent pas le cadavre du Cid, mais ils le placèrent sur un siège d'ivoire à droite de l'autel, la tête appuyée sur un coussin de pourpre. Portant un habit de la même étoffe, le Cid laissait reposer la main gauche sur son épée Tizona, et la main droite sur les fils de son manteau; au dessus de sa tête il y avait un dais magnifique, à ses propres armes et à celles de Castille et de Navarre. L'abbé don Garcia Tellez et Gil Diaz fondèrent un anniversaire, et chaque fois qu'ils le fêtaient, ils donnaient de la nourriture et des vêtements à un grand nombre de pauvres.

Le jour où l'on célébrait le septième anniversaire, il ne se trouvait personne dans l'église, car comme la foule, parmi laquelle il y avait beaucoup de juifs et de Maures, était trop nombreuse pour que l'église pût la contenir, l'abbé prêchait sur la place en plein air. Or il arriva qu'un juif entra dans l'église pour voir le Cid, et comme il y était seul: «Voilà donc, se dit-il, le cadavre de ce Rodrigue Diaz le Cid, dont personne n'a touché la barbe tant qu'il vivait. Je veux la lui toucher à présent; voyons ce qui arri-Mais au moment vera, voyons ce qu'il me fera!» où il étendit la main pour exécuter son projet, Dieu envoya son esprit dans le Cid, et alors la main droite du cadavre saisit la poignée de Tizona et la tira d'un palme hors du fourreau. Le juif tomba à la renverse en poussant des cris épouvantables. L'abbé interrompit son sermon et se précipita dans l'église, suivi de ses auditeurs. Il trouva le juif étendu sans connaissance sur les dalles, et, avant jeté les veux sur le cadavre, il s'aperçut que la main droite avait changé de position. Ramené à la vie par quelques gouttes d'eau, le juif raconta le miracle dont il avait été témoin, et, profondément touché, il se convertit à la foi.

Trois ans plus tard, lorsque le cadavre commença à tomber en putréfaction, on l'ensevelit; mais la bière fut déplacée à différentes reprises, et la dernière fois, en 1541, on l'ouvrit. Une odeur suave se répandit aussitôt, et l'on trouva à côté du cadavre, qui était enveloppé d'un vêtement mauresque, une lance et une épée. Il faisait une grande sécheresse à cette époque, et depuis longtemps on avait prié Dieu qu'il daignât donner de la pluie. Or, dès que la bière

eut été déplacée, une pluie abondante arrosa toute la Castille, bien qu'il y eût certains districts où il n'avait encore jamais plu en même temps que dans d'autres, et ce miracle préserva le pays de la famine.

Le Cid devint donc de plus en plus un saint dans l'opinion populaire. Les soldats se procuraient des morceaux de son cercueil, qu'ils considéraient comme de puissants préservatifs contre les périls de la Il ne lui manquait que la canonisation en bonne forme, et ce fut Philippe II qui la réclama. Les événements du temps forcèrent l'ambassadeur espagnol à quitter Rome à l'improviste, et l'affaire n'eut point de suite; mais il est bien remarquable que ce fut le sombre et farouche Philippe II qui demanda que le Cid fût mis dans le catalogue des saints; le Cid qui était plutôt musulman que catholique, qui, même dans sa tombe, portait un vêtement arabe; le Cid que Philippe aurait fait brûler par ses inquisiteurs comme hérétique, comme sacrilége, s'il avait vécu sous son règne; le Cid que la nation avait idolâtré parce qu'elle le regardait comme le champion de la liberté, de cette liberté que Philippe sut si bien étousser en Espagne.

## EXTRAITS

D U

# SIRADJ AL-MOLOUC

Plus haut (p. 66) j'ai déjà eu l'occasion de parler du manuel à l'usage des princes que Tortôchî composa, dans l'année 1122¹, sous le titre de Sirâdj al-molouc, et comme ce livre renferme plusieurs récits qui ne sont pas sans intérêt pour l'histoire d'Espagne, je donnerai ici la traduction de ceux qui m'ont paru les plus importants, et que j'ai rangés selon l'ordre chronologique.

I.

## UN CAMPÉADOR DANS L'ARMÉE D'ALMANZOR.

- «Voici ce que m'a raconté mon maître, le cadi Abou-'l-Walîd Bâdjî:
- «Un jour qu'Almanzor était en campagne, il vit, du haut d'une colline, devant lui, derrière lui, à

<sup>1)</sup> Voyez le Catal. des man. or. de Copenhague, t. II, p. 109.

droite et à gauche les troupes musulmanes qui encombraient les plaines et les montagnes. S'adressant alors au général, qui s'appelait Ibn-al-Mochafî: «Eh bien, vizir, lui dit-il, que dites-vous d'une telle armée? — Je dis qu'elle est grande et nombreuse, répliqua Ibn-al-Mochafi. — Et vous pensez sans doute comme moi que l'on y trouverait facilement un millier de braves? » Puis, comme le général gardait le silence: «Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question? lui demanda Almanzor; doutez-vous que parmi toutes ces troupes il n'y ait un millier d'excellents soldats? - Oui, dit alors Ibn-al-Mochafî, j'en doute.» Étonné de cette réponse, Almanzor se tut quelques instants, après quoi il reprit: «Mais alors, il y en aura cing cents au moins. — Non. — Eh bien! dit Almanzor qui commençait à se fâcher, disons qu'il y en a cent. - Non, il n'y en a pas tant. - Cinquante alors. — Non. — Tu es un imbécile, toi! s'écria alors Almanzor dans sa colère; sors de ma présence et que je ne te voie plus!»

• Quand les troupes furent arrivées au cœur du pays des chrétiens et qu'elles se trouvèrent en face de l'ennemi, un chrétien armé de pied en cap se plaça entre les deux armées, et tantôt poussant son cheval en avant, tantôt le ramenant en arrière, il cria: «Y a-t-il un mobâriz 1?» Un musulman alla l'attaquer, mais il fut tué aussitôt, à la grande joie des

<sup>1)</sup> C'est-à-dire, un campéador. Voyez plus haut, p. 65 et suiv.

polythéistes qui poussèrent des cris d'allégresse. second et un troisième ne furent pas plus heureux, et l'on dit à Almanzor: «Il n'y a qu'Ibn-al-Mochafî qui puisse nous délivrer de cet homme.» fait venir, Almanzor le pria de punir le chrétien de son arrogance. Ibn-al-Mochafî alla trouver alors un soldat des frontières. Cet homme avait un extérieur négligé; il était monté sur une misérable haridelle à laquelle les os perçaient la peau, et sur le pommeau de sa selle il tenait une outre. Ibn-al-Mochafi l'avant prié d'apporter à Almanzor la tête du chrétien, il alla déposer l'outre dans sa tente, après quoi il endossa sa cuirasse, et, étant allé à la rencontre du chrétien, il jeta, peu d'instants après, la tête de ce dernier aux pieds d'Almanzor. « Voilà un vrai brave. dit alors Ibn-al-Mochafî, et c'est dans ce sens que i'entendais la bravoure, lorsque je vous disais que votre armée ne comptait ni mille, ni cinq cents, ni cent, ni cinquante, ni vingt, ni même dix vaillants guerriers.» Almanzor rendit sa faveur au général et l'honora beaucoup.»

Comme ce récit ressemble à celui que j'ai traduit plus haut (p. 66—68), j'ai cru devoir l'abréger un peu. Le général dont il y est question, paraît être le vizir Hichâm, un neveu du premier ministre Djafar Mochafî. Ce Hichâm était général en chef de la cavalerie <sup>1</sup>. Dans l'année 977, il s'attira le mécon-

<sup>1)</sup> Voyez Ibn-al-Abbar, dans mes Notices, p. 142, l. 3.

tentement d'Almanzor. Devançant le gros de l'armée, qui revenait d'une expédition contre les Léonais, il était allé montrer à Cordoue plusieurs têtes coupées; mais ces trophées ne lui appartenaient pas, il les avait volés. Dans sa colère, Almanzor jura de le punir. Peu de temps après, en mars 978, il le fit arrêter ainsi que tous les membres de sa famille, et à peine Hichâm était-il arrivé dans la prison d'État à Zahrâ, qu'il fut mis à mort sans forme de procès 1.

#### II.

## UN FAQUI TOLERANT.

«Du temps d'Almanzor ibn-abî-Amir, une étrange aventure arriva à Cordoue. Un homme, nommé Câsim ibn-Mohammed Sonbosî<sup>2</sup>, fut accusé d'impiété, et Almanzor le fit emprisonner de même que plusieurs hommes de lettres qui appartenaient aux hautes classes de Cordoue et qui étaient suspects de libertinage et d'athéisme. Ils restèrent longtemps sous les verrous; chaque vendredi, quand le service était terminé, en les plaçait devant la porte de la grande mosquée, et alors un héraut criait: «Que tous ceux qui peuvent

<sup>1)</sup> Voir Ibn-Adhari, t. II, p. 285; Maccari, t. II, p. 62.

<sup>2)</sup> Dans le Lobb-al-lobâb on trouve le nom relatif Sinbisî; mais le man. 354 a donne السنبسي, et le man. 354 b. السنبسي

Dans le man. 70 on trouve السنبسي.

témoigner contre ces hommes, le fassent!» Des témoins se présentèrent, et le cadi put dresser contre Câsim un acte revêtu de plusieurs signatures et où cet homme était accusé de matérialisme et d'incrédulité. Cet acte avant été porté au palais, les faquis furent convoqués, et quand on leur eut demandé leur opinion, ils déclarèrent que Câsim méritait le dernier Ce fetfa rendu, on fit venir Câsim, qui arriva accompagné de ses deux jeunes fils et de son Ils étaient en habits de deuil; le vieillard, qui ne pouvait pas marcher, se faisait porter en litière par deux hommes, et tous pleuraient devant la porte du palais. Puis on envoya chercher le bourreau, qui s'appelait Ibn-al-Djondî, et on lui donna plusieurs épées; mais tandis qu'il les essayait et que les enfants et leur grand-père tenaient leurs regards attachés sur lui, on vit arriver le faqui Abou-Omar 1 ibn-al-Macwâ, le Sévillan. Il venait contre son gré, et il avait refusé longtemps de faire partie de l'assemblée. Sommé de déclarer son opinion : «Un arrêt de mort, dit-il, ne doit être rendu que sur des preuves tout à fait convaincantes, et il faut absolument qu'il ne

<sup>1)</sup> Au lieu d'Abou-Omar, les trois manuscrits dont je me sers portent Abou-Amr, mais c'est une faute. Abou-Omar Ahmed ibn-Abdalmelic ibn-Hâchim, le Sévillan, connu sous le nom d'Ibn-al-Macwâ (المُحْوَى), écrivit, sur l'ordre d'Almanzor, un livre sur les décisions de Mâlic. Voyez Homaidî, man. d'Oxford, fol. 56 v., 57 r., et Maccarî, t. II, p. 117.

reste aucun doute sur le crime de celui que l'on con-Supposez qu'au lieu d'avoir affaire à Ibn-as-Sonbosî, vous ayez affaire à une poule, de quel droit la tueriez-vous? — Mais, répliqua le cadi Ibn-as-Sarî 1, j'ai ici la liste des témoins et je l'ai examinée attentivement. — Montrez-la-moi, » dit alors le faqui. Puis, quand il en eut pris connaissance: « Dites-moi, continua-t-il, sur quels témoignages vous croyez devoir condamner l'accusé à la mort. - Sur celui-ci, sur celui-là, et encore sur ces autres,» répliqua le cadi, qui en indiqua cinq. « Vous condamnez donc l'accusé au dernier supplice parce qu'il y a contre lui cinq témoignages? — Oui, sans doute. — Mais s'il n'y en avait que deux, que feriez-vous? - Je l'absoudrais; mais comme il y a plusieurs témoignages, l'un sert d'appui à l'autre, et d'ailleurs je sais que la plupart des témoins sont des personnes honorables.» S'adressant alors à l'assemblée: «Croyez-vous donc, dit Ibn-al-Macwâ, que lorsqu'il y a un certain nombre de piliers, il faut répandre le sang des musulmans? Je ne le crois pas, moi; je ne suis pas d'avis que l'accusé doive mourir.» Peu à peu, les faquis se rangèrent à son opinion, et six mois après ils déclarèrent Ibn-as-Sonbosî innocent, encore qu'auparavant ils l'eussent condamné. Les autres accusés fu-

<sup>1)</sup> Ce nom est douteux. J'ai suivi le man. 70; mais le man. ابن الشَرَفي و بالم , et le man. 354 ه ابن الشرقي الشَرَفي الشَرَفي السَّرَفي السَّرِفي السَّرَفي السَّرِفي السَّرَفي السَّرَف

rent aussi mis en liberté, et le glaive rentra dans le fourreau.

«Quand les faquis eurent informé Almanzor de la décision qu'ils avaient prise, ce ministre leur dit: «Puisque vous avez cru devoir absoudre Ibn-as-Sonbosî, vous avez enterré le cadi. Nous devons soutenir la religion, et il ne nous est pas permis de laisser vivre un homme qui aime à répandre le sang 1. » Le cadi fut donc jeté en prison; mais quelques jours après, on lui rendit la liberté. Dans la suite, le faqui Ibn-Dhacwân lui disait souvent: «Quand on vous demande comment vous savez qu'il y a un Dieu, vous pouvez répondre, comme un autre le faisait quand on lui adressait cette question: Je le sais, parce qu'il a réduit mes projets au néant.»

«L'expression de piliers, dont le faqui se servait en parlant à l'assemblée, signifie les témoins. Quand ils ne sont que deux, leurs rapports ne prouvent rien contre un accusé; mais à en croire le faqui, même le témoignage de plusieurs personnes, qui sont d'accord entre elles, ne serait d'aucune valeur.»

<sup>1)</sup> J'ai suivi ici le man. 70, qui porte: مصيبتم البين البين السنبسى فدفنتم القاضى قد اجهدنا مصيبتم تقتلون ابن السنبسى فدفنتم القاضى قد اجهدنا (النحو الموجل (الموجل الموجل النحوية المعنى الموجل المو

### III.

# CONVERSATION DE MOSTAÎN DE SARAGOSSE AVEC UN HERMITE DU MIDI DE LA FRANCE.

Dans le pays des Roum qui confine avec l'Espagne, il y avait un chrétien qui s'était retiré du monde, qui vivait au milieu des montagnes et qui faisait de longs pèlerinages. Cet homme arriva un jour auprès de Mostaîn ibn-Houd 1, qui le traita avec beaucoup d'égards. L'avant pris par la main, il lui montra les trésors qu'il possédait, c'est-à-dire son or, son argent, ses perles, ses rubis etc., ainsi que les jeunes filles de son harem, ses gardes, ses soldats, ses bagages et ses armes. Quelques jours après, le roi lui dit: «Eh bien! comment trouvez-vous mon royaume? — Il est fort beau, répondit le chrétien; toutefois il y manque une seule chose; si vous pouvez l'ajouter, votre royaume sera parfait, mais si vous ne pouvez pas le faire, vous possédez l'apparence, mais non la réalité. — Quelle est donc cette chose? — Il faudrait faire construire une espèce de toit assez grand pour couvrir tout votre pays et assez fort pour

<sup>1)</sup> Il est douteux s'il s'agit ici de Mostaîn Ier ou bien de Mostaîn II. Cependant, comme l'auteur, dans un passage que je traduirai plus loin, désigne Mostaîn II par le nom de الصغير , je crois que dans cet endroit il est question de Mostaîn Ier, le fondateur de la dynastie des Beni-Houd (1039—1046).

empêcher l'ange de la mort d'arriver jusqu'à vous. — Bon Dieu, cela serait impossible! — Pourquoi alors vous vantez-vous de posséder une chose qui demain peut-être vous échappera? Celui qui met sa gloire dans une chose périssable ressemble à celui qui croit posséder un fantôme qu'il voit dans son sommeil.»

#### IV.

### RAMIRE I P D'ARAGON.

«Une fois Moctadir ibn-Houd quitta la ville de Saragosse, qui se trouve sur les frontières de l'Espagne (arabe), pour aller combattre le tyran Rademiro 1, le prince des chrétiens. L'un et l'autre roi avaient rassemblé autant de troupes qu'ils pouvaient, et lorsque les deux armées furent en présence, elles dressèrent leurs tentes et se rangèrent en bataille. Le combat dura une grande partie de la journée, mais, au grand chagrin de Moctadir, les musulmans eurent le dessous et furent dispersés. Moctadir appela alors un musulman qui surpassait tous les autres guerriers de

<sup>1)</sup> Tortôcht écrit constamment Rademilo au lieu de Rademiro, et cette forme se trouve aussi chez d'autres auteurs; on la rencontre, par exemple, dans une lettre d'Ibn-Tâhir, qui a été copiée par Ibn-Khâcân. Les Arabes substituent souvent le l au r, et dans le dialecte galicien, ces deux lettres permutent constamment; ainsi on lit toujours dans la Cronica general, où quelques particularités de cet idiome ont été conservées, cralo au lieu de claro.

la frontière en connaissances militaires et qui s'appelait Sadâda (سعداده). «Que pensez-vous de cette journée? lui demanda-t-il. - Elle est bien malheureuse, répondit Sadâda; mais il me reste un moyen.» Cela dit, il s'en alla. Or, il portait le même costume que les chrétiens, et comme il demeurait dans leur voisinage et qu'il avait beaucoup de rapports avec eux, il parlait fort bien leur langue. Il put donc pénétrer dans l'armée des mécréants et s'approcher de Rademiro, qui, armé de pied en cap, avait la visière baissée, de sorte qu'on ne pouvait voir que ses yeux. Sadâda épia l'occasion de le frapper, et l'ayant trouvée, il se précipita sur lui et le blessa à l'œil d'un coup de lance. Rademiro étant tombé les mains et la bouche contre terre, Sadâda se mit aussitôt à crier en langue romane: «Le roi est tué, ô chrétiens!» Le bruit de la mort de Rademiro s'étant alors répandu parmi les soldats, ils prirent la fuite et se dispersèrent. Telle fut, par la permission du Tout-Puissant, la cause de la victoire que les musulmans remportèrent à cette occasion.»

Je crois que dans ce passage il est question de la bataille de Grados, qui se livra en 1063 et dont parlent trois chroniques espagnoles. Dans le fragment historique tiré du cartulaire d'Alaon (*Esp. sagr.*, t. XLVI, p. 327), on lit: «Qui (Ranimirus) cum nobiliter regeret terram, occisus est a Mauris in bello apud Gradus.» Dans un nécrologe (*ibid.*, p. 344):

• Dum strenue regeret regnum suum, interfectus est a Mauris in obsidione Gradus.» Et dans les Angles Toledanos I: « Murió el Rey D. Ramiro en Grados Era MCI. (1063 de J. C.). Cependant, quand ces chroniqueurs disent que Ramire mourut dans cette bataille, je crois qu'ils se sont laissé tromper par un faux bruit. A mon avis, le roi avait été seulement blessé (Tortôchî ne dit rien autre chose), mais blessé si grièvement qu'il fut obligé d'abdiquer en faveur de son fils Sancho. Il était déjà vieux et valétudinaire à cette époque (il est appelé senex dans un privilége de Leyre de l'année 1058, et trois années plus tard, quand il fit son second testament à Saint-Jean de la Peña, il était malade 1); il est donc présumable que sa blessure eut des suites fâcheuses, et que dès lors il ne se sentit plus en état de gouverner son En effet, nous trouvons que Sancho régnait déjà du vivant de son père. Ce dernier mourut le 8 mai 1063, comme il résulte de son épitaphe dans la sacristie de Saint-Jean de la Peña. Sur cette épitaphe, l'année, ou plutôt l'ère, ne peut plus se lire, mais on v lit encore distinctement: «Hic requiescit Ranimirus Rex, qui obijt viii. Idus Maij. die v. feria.» Or, comme les Anales Toledanos I et l'ancienne chro-

<sup>1)</sup> Ce testament a été publié par Briz Martinez, Historia de San Juan de la Pena, p. 438, 439.

nique de Ripoll 1 fixent la mort de Ramire à l'année 1063, et que, dans cette année, le 8 mai tombait réellement un jeudi, il est certain que Ramire cessa de vivre à l'époque que nous avons nommée. d'un autre côté, trois chartes du roi de Navarre, Sancho de Peñalen, dont une est du 13 février 1065 et les deux autres du 8 février de la même année. nomment parmi les rois de l'époque, non pas Ramire, mais son fils Sancho. Ce dernier régnait donc déjà en février 1063, trois mois avant la mort de son pè-En 1061, lorsqu'il fit son second testament. Ramire n'avait pas encore l'intention d'abdiquer, puisqu'il dit dans ce testament: «Que si Dieu me rend la santé et que je vive, je veux que je possède mes terres et mon royaume, pour le service de Dieu, comme je les ai possédés jusqu'aujourd'hui; » mais grièvement blessé par Sadâda, il fut obligé de céder la couronne à son fils.

Au reste, l'erreur dans laquelle les chroniqueurs sont tombés s'explique facilement, puisque Ramire abdiqua immédiatement après la bataille de Grados (qu'il faut fixer, je crois, au mois de janvier 1063) et qu'il mourut quatre mois plus tard.

Je dois encore observer que l'auteur des Gesta Ro-

<sup>1)</sup> Apud Villanueva, Viage literario, t. V, p. 245: "1063. Ob. Ranimirus Rex."

<sup>2)</sup> Comparez Moret, Annales de Navarra, t. I, p. 744-748; Investigaciones, p. 494, 495.

derici se trompe quand il dit que Rodrigue Diaz (le Cid) assista à la bataille de Grados, «où le roi Sancho (de Castille) combattit Ramire, roi d'Aragon, le vainquit et le tua.» Le savant et judicieux Moret a déjà remarqué que Sancho de Castille, qui ne commença à régner qu'en 1065, deux années après la mort de Ramire, ne peut pas avoir combattu ce dernier, et que d'ailleurs il n'est question de cette guerre que dans des chroniques relativement modernes, telles que la Cronica general et l'histoire du moine de Saint-Jean de la Peña, tandis que Lucas de Tuy et Rodrigue de Tolède, bien qu'ils parlent assez au long de Sancho de Castille, n'en font pas mention.

V.

## BATAILLE D'ALCORAZ.

En 1094, le roi Sancho d'Aragon assiégeait la ville d'Huesca, qui appartenait au roi de Saragosse, lorsqu'il fut blessé à mort par une flèche. Avant de rendre le dernier soupir, il eut encore le temps de conjurer ses deux fils, Pierre et Alphonse, de continuer le siége jusqu'à ce que la ville se rendît. Ils le lui promirent, et quand leur père eut cessé de vivre, ils résolurent de ne l'ensevelir qu'après la reddition d'Huesca. Le siège dura encore deux ans et demi. Cependant Mostaîn II avait demandé du secours à Alphonse VI, et ce dernier lui ayant envoyé un corps

d'armée commandé par Garcia Ordonez, le comte de Najera, ces troupes, réunies à celles de Saragosse, se mirent en marche pour forcer les Aragonais à lever le siège. Craignant alors que le corps de son père ne tombât entre les mains des mécréants, Pierre le fit transférer dans le cloître de saint Victorien. Puis, ayant adressé de ferventes prières à ce martyr, celui-ci lui révéla qu'il remporterait la victoire 1. La bataille eut lieu à Alcoraz, tout près d'Huesca, sur la route qui mène à Saragosse, et voici de quelle manière en parle Tortôchî:

«Lorsque Mostaîn II alla combattre le tyran chrétien Ibn-Rademiro près de la ville d'Huesca, les deux armées étaient à peu près égales en nombre; l'une et l'autre comptaient environ vingt mille hommes. Un soldat qui avait été présent à l'action, m'a raconté ce qui suit 2: Au moment où le combat allait s'engager, le tyran Ibn-Rademiro dit en s'adressant à un de ses guerriers dont il faisait grand cas à cause de sa sagacité et de sa longue expérience de la guerre: «Je voudrais savoir combien de braves il y a dans l'armée musulmane; je veux dire, de ces guerriers

<sup>1)</sup> Annales Complut.; Anales Toledanos I (sous une fausse date); Gesta Comitum Barcinonensium, c. 19; Rodrigue de Tolède, VI, c. 1 (où il faut lire: in monasterium, comme on trouve dans les Gesta Com. Barc.).

<sup>2)</sup> Tortôchî ayant quitté l'Espagne douze ou treize années avant l'époque dont il s'agit, c'est en Asie ou en Égypte qu'il doit avoir rencontré le soldat dont il rapporte ici les paroles.

que nous connaissons comme ils nous connaissent. Enquérez-vous-en à ceux qui le savent, et revenez alors pour me donner les noms tant des absents que des présents.» L'autre partit, et quand il fut de retour, il nomma sept guerriers. «Eh bien! dit alors Ibn-Rademiro, comptons à présent les nôtres!» On en compta huit, pas davantage. Fort joyeux et le sourire sur les lèvres: «Quel beau jour que celui-ci!» s'écria le tyran 1. Quand on en fut venu aux mains. les deux armées se combattirent avec une opiniâtreté égale; personne ne tourna le dos à l'ennemi, personne ne quitta son poste, et des deux côtés la plupart furent tués sans qu'un seul soldat eût pris la fuite; mais vers quatre heures de l'après-midi, les ennemis. qui nous avaient observés quelque temps, nous chargèrent tous à la fois, et, ayant enfoncé nos rangs, ils rompirent notre ligne et nous séparèrent en deux corps. De cette manière nous ne fûmes plus en état de leur résister, et après un court combat qui tourna à notre désavantage, nos généraux conseillèrent au sultan de se sauver; alors notre armée fut mise en déroute, nous fûmes dispersés, et l'ennemi s'empara de la ville d'Huesca.»

Cette bataille eut lieu le mardi, 18 novembre

<sup>1)</sup> Tortôchî donne ce récit pour montrer que le sort des batailles dépend souvent de la bravoure d'un petit nombre de guerriers. Peutêtre aurait-il pu choisir un exemple plus frappant, car dans la suite il ne parle plus des huit héros aragonais.

1096 1. S'il faut en croire la chronique de Saint-Jean de la Peña, Garcia Ordoñez tomba entre les mains des vainqueurs; cependant sa captivité ne peut pas avoir été de longue durée, car le 19 mai 1097 il accompagna Alphonse VI pendant son voyage à Saragosse 2. Au reste, Huesca ne se rendit à Pierre que le huitième jour après la bataille (25 novembre).

#### VI.

#### UN ESCOBAR MUSULMAN.

«Un faqui de Cordoue, nommé Ibn-al-Haççâr 3, avait pour voisin un chrétien qui lui rendait des services fort utiles; aussi lui disait-il souvent: «Que Dieu vous donne une longue vie et qu'il prenne soin de vous; — que Dieu donne de la fraîcheur à vos yeux; — ce qui vous réjouit, me réjouit aussi, je le jure; — Dieu veuille que mon jour [mon dernier jour] arrive avant le vôtre.» Jamais il ne prononçait d'autres phrases, mais le chrétien était fort content et fort joyeux de celles-là. Les musulmans, au contraire, trouvèrent à y redire, et un jour quelques-uns d'entre eux blâmèrent le faqui de ce qu'il faisait des souhaits pour un mécréant. «Quand je le fais, répondit-il alors, mes paroles ont un sens autre que celui qu'elles sem-

<sup>1)</sup> Annales Complutenses.

<sup>2)</sup> Voyez Moret, Annales de Navarra, t. II, p. 63, col. 2.

<sup>3)</sup> Le man. 70 porte: Ibn-al-Haççâb.

blent avoir, et Dieu connaît celui que j'y attache. Quand je dis au chrétien: Que Dieu vous donne une longue vie et qu'il prenne soin de vous, je souhaite que Dieu lui laisse la vie afin qu'il paye la capitation, et dans ma bouche, prendre soin signifie prendre soin de le punir. Puis, quand je lui dis: Que Dieu donne de la fraîcheur à vos yeux, je souhaite que Dieu arrête le mouvement de leurs paupières par un éraillement 1. Puis encore, quand je lui dis: Ce qui vous réjouit, me réjouit aussi, je veux dire que la santé est pour moi un bien précieux ainsi que pour lui. Enfin, quand je lui dis: Dieu veuille que mon jour arrive avant le vôtre, je prie Dieu qu'il me fasse entrer dans le paradis avant qu'il le fasse entrer dans l'enfer.»

<sup>1)</sup> Le verbe acarra signifie non-seulement rafraîchir, mais aussi arrêter. La phrase acarra Allâh ainaca (que Dieu donne de la fraîcheur à vos yeux) peut donc signifier aussi: Que Dieu arrête (le mouvement de) vos yeux.

## LES NORMANDS EN ESPAGNE

Les invasions des pirates scandinaves dans la péninsule ibérique ont attiré depuis longtemps l'attention des historiens. Un savant danois, M. Werlauff, a publié, il y a une vingtaine d'années, une dissertation sur ce sujet dans les Œuvres de la Société des Antiquaires du Nord <sup>1</sup>, et ce travail a servi de base à celui qu'un écrivain allemand, M. Mooyer, a publié en 1844 <sup>2</sup>. Dans un livre qu'il a édité en 1851, sous le titre de Chronicon Nortmannorum <sup>3</sup>, un professeur de l'université de Dorpat, M. Kruse, a rassemblé les textes latins qui se rapportent à l'invasion de 844 et à celle de 859; la première a aussi été traitée par

<sup>1)</sup> Annaler for Nordisk Oldkyndighed, années 1836-7, p. 18-61.

<sup>2)</sup> Die Einfälle der Normannen in die pyrenäische Halbinsel. Eine grösztentheils aus dem Dänischen übersetzte Zusammenstellung der darüber vorhandenen Nachrichten. Munster et Minden.

<sup>3)</sup> Chronicon Nortmannorum, inde ab a. 777 usque ad a. 879, ad verbum ex Francicis, Anglosaxonicis, Hibernicis, Scandinavicis, Slavicis, Serbicis, Bulgaricis, Arabicis et Byzantinis annalibus repetitum. Hambourg et Gotha. Voyez p. 158—164, 255, 256. Malgré son titre pompeux, ce recueil est loin d'être complet; même des textes latins très-connus y manquent.

le savant secrétaire de l'Académie de Saint-Pétersbourg. M. Kunik, dans un ouvrage qui a paru en Malheureusement ces savants n'ont pas eu à 1845 1. leur disposition les textes arabes les plus étendus et les plus curieux. Sans compter deux passages de Rodrigue de Tolède dans son Historia Arabum et les notices peu exactes qu'ils ont trouvées chez des auteurs tels que Cardonne et Conde, ils ont dû se contenter de ce qu'on rencontre à ce sujet dans Ahmed ibn-abî-Yacoub, dans Aboulfeda, dans Nowairî et dans Maccarî. Encore M. Kunik est-il le seul qui cite ces deux derniers auteurs, et il les cite d'après la traduction de M. de Gayangos, qui n'est pas toujours à l'abri de la critique. Nowairî dit, par exemple, que les Normands allèrent à Niébla, où ils se rendirent maîtres d'une galère 2. Prenant un nom commun pour un nom propre, M. de Gayangos a traduit: «Ils allèrent à Lesla et se rendirent maîtres de Chînebâ.

Je crois donc faire une œuvre utile en donnant ici les passages les plus importants que j'ai pu recueillir dans les auteurs arabes relativement aux invasions des pirates scandinaves dans la Péninsule. J'ai cru devoir y joindre ceux qui se rapportent aux expéditions ou croisades que les Normands francisés, ceux

<sup>1)</sup> Die Berufung der Schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen, t. II, p. 285-320.

<sup>.</sup>ثم خرج المجوس الى لبلة فاصابوا شينيا (2

de Normandie, ont faites en Espagne, et qui peutêtre ont eu de l'influence sur la poésie française du moyen âge.

I.

#### INVASION DE 844.

Depuis un demi-siècle les audacieux pirates scandinaves, qui se hasardaient avec de simples barques dans les mers d'Europe, et qui, partout où ils débarquaient, saccageaient et incendiaient les villes et surtout les riches abbayes, avaient déjà porté l'épouvante dans la Frise, dans la Hollande, dans les îles britanniques et dans la France. Après la sanglante bataille de Fontenai (841), où l'élite des guerriers francs fut moissonnée, et le partage de la vaste monarchie de Charlemagne entre les fils de Louis-le-Débonnaire, on ne se trouva plus nulle part en état de résister aux païens, aux loups comme on les appelait, aux bandes féroces d'Hasting et de Bjærn Côte-de-Fer. L'année même de la bataille de Fontenai, Rouen fut brûlé par les pirates; Tours ne fut sauvé que par miracle; à Nantes, l'évêque et son troupeau furent égorgés dans la cathédrale.

Ce fut alors le tour de l'Espagne. L'année 844, une flotte normande, qui sortait de la Garonne après avoir pénétré jusqu'à Toulouse, fut poussée par la tempête vers les parages des Asturies. Les pirates Vol. II. pillèrent d'abord la côte près de Gijon. Puis ils se rendirent vers l'antique phare qui porte encore le nom de Tour d'Hercule et qui s'appelait alors Farum Brigantium (près de la Coruña) 1. Ils y débarquèrent; mais ils ne furent pas à même de pousser bien loin leurs ravages, car le roi Ramire Ier envoya contre eux des troupes qui les forcèrent à la retraite et qui brûlèrent soixante-dix de leurs barques.

Ayant échoué dans leur tentative contre les Asturies et la Galice, les Normands se portèrent vers le Midi pour attaquer les possessions musulmanes. Les Arabes d'Espagne avaient déjà eu des relations avec eux, mais jusque-là elles avaient été amicales. récit d'Ibn-Dihya que Maccarî a copié 2, Abdérame II avait envoyé, vers l'année 821, un ambassadeur à un roi normand. Cet ambassadeur était le poète Yahya ibn-Hacam, qui dans sa jeunesse avait reçu le surnom de Gazâl (qazelle) à cause de sa beauté. C'était un diplomate fort spirituel et fort galant: à Constantinople il avait su gagner la faveur de l'impératrice par l'admiration qu'il avait témoignée pour elle, et il se concilia aussi les bonnes grâces de l'épouse du roi normand s par ses bons mots et par les vers dans lesquels il vantait ses charmes. Au reste,

<sup>1)</sup> Comparez Esp. sagr., t. XIX, p. 13 et suiv.

<sup>2)</sup> Tom. I, p. 630 et 631.

<sup>3)</sup> Dans le texte arabe elle est appelée نود. Dans ce mot M. Kunik (p. 291) a cru reconnaître le nom germanique *Theoda*.

l'auteur arabe n'indique pas le motif pour lequel Abdérame envoya une ambassade à ce roi normand; mais M. Kunik a présenté à ce sujet une conjecture fort plausible, en disant que le sultan, qui était alors en guerre contre les Francs, avait probablement l'intention d'exciter contre eux les pirates du Nord.

Quoi qu'il en soit, les sectateurs de Mahomet, au lieu de négocier avec ceux d'Odin ou de faire des vers sur leurs reines, furent contraints cette fois de les combattre. Et cette tâche, ils la trouvèrent plus difficile que l'autre, comme le montreront les passages dont nous allons donner la traduction.

Voici d'abord un passage de Nowairî 1:

Récit de l'invasion des polythéistes dans l'Espagne musulmane. Dans l'année 230 (18 septembre 844 — 6 septembre 845) les Madjous [les païens] qui demeurent dans la partie la plus reculée de l'Espagne 2, firent une invasion dans le pays des musulmans. Ils se montrèrent d'abord à Lisbonne, en Dhou-'l-hiddja de l'année 229 (20 août — 17 septembre 844), et ils y restèrent treize jours pendant lesquels les musulmans leur livrèrent plusieurs combats. Ensuite ils

On trouvera les textes de Nowairî et d'Ibn-al-Coutîa dans l'Appendice, n° XXXIV.

<sup>2)</sup> Il faut pardonner à un écrivain égyptien cette expression inexacte. Nowairî aurait pu dire que les Normands demeuraient en France, puisque dans ce temps-là ils employaient l'été à faire des incursions dans ce pays, et qu'ils passaient l'hiver sur les îles qui en longent la côte.

allèrent à Cadix et de là vers (la province de) Sidona 1. Il v eut une grande bataille entre eux et les musulmans. Le 8 Moharram (25 septembre) ils s'établirent à douze parasanges de Séville. Les musulmans allèrent, à leur rencontre, mais le 12 Moharram (29 septembre) ils furent mis en déroute et perdirent beaucoup des leurs. Ensuite les Madjous vinrent camper à deux milles de Séville. Les habitants de cette cité marchèrent contre eux et les combattirent; mais le 14 Moharram (1 octobre) ils furent battus. Beaucoup d'entre eux furent tués ou tombèrent entre les mains des Madjous, qui n'épargnèrent rien, pas même les bêtes de somme. Étant entrés dans la ville, les vainqueurs y restèrent un jour et une nuit, après quoi ils retournèrent à leurs vaisseaux; mais quand ils virent arriver l'armée d'Abdérame (II), ils s'empressèrent d'aller à sa rencontre. Les musulmans tinrent ferme, et le combat s'étant engagé, soixante-dix polythéistes perdirent la vie. Les autres prirent la fuite et se rembarquèrent. les musulmans n'osant pas les poursuivre.

di

«Puis Abdérame envoya contre eux une autre armée. Il y eut alors une nouvelle bataille qui fut fort acharnée; mais les Madjous battirent en retraite. Le 2 Rebî I<sup>er</sup> (17 novembre) l'armée musulmane se

<sup>1)</sup> Sidona est toujours chez les Arabes le nom d'une province; il n'y a que des auteurs mal informés, tels qu'Ibn-Abd-al-hacam (p. 4 éd. Jones), qui en fassent un nom de lieu.

mit à leur poursuite, et, avant attiré à elle les renforts qui arrivaient de toutes parts, elle les attaqua de nouveau et de tout côté. Les Madjous prirent alors la fuite, après avoir perdu environ cinq cents On leur enleva quatre navires, que l'on brûla après qu'on en eut ôté ce qu'ils contenaient 1. Puis les Madjous allèrent à Niébla, où ils se rendirent maîtres d'une galère, et, s'étant établis sur une île près de Corias 2, ils y divisèrent leur butin. Les musulmans remontèrent le fleuve 3 pour les attaquer et tuèrent deux d'entre eux. Ensuite les Madjous se remirent en route et firent une invasion dans (la province de) Sidona. Ils s'y emparèrent de beaucoup de vivres et y firent plusieurs prisonniers; mais deux jours après qu'ils furent venus, les navires d'Abdérame arrivèrent à Séville, et à leur approche, les Madjous retournèrent vers Niébla où ils coururent le pays en faisant des prisonniers. Puis ils se rendirent à Ocsonoba 4, et de là à Béja. Étant ensuite retournés à Lisbonne, ils quittèrent les côtes de l'Espagne,

<sup>1)</sup> Si l'on compare avec ce récit celui d'Ibn-Adhari, on verra que Nowairi parle ici d'une bataille livrée dans la province de Sidona.

<sup>2)</sup> Je n'oserais affirmer que Nowairi ne se soit pas trompé en écrivant ce nom; mais il est clair qu'il s'agit d'une île près d'Huelva.

<sup>3)</sup> Le Tinto.

<sup>4)</sup> Les ruines d'Ocsonoba, qui était anciennement une ville épiscopale, se trouvent au nord de Faro, dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui Estoy.

de sorte que l'on n'entendit plus parler d'eux et que l'on se tranquillisa.»

Écoutons à présent Ibn-Adhârî (t. II, p. 89—91 de mon édition). En racontant l'invasion des Normands, cet auteur cite deux livres, le Bahdja an-nafs, qui m'est inconnu, et le Dorar al-Calâyid, c'est-à-dire, le Dorar al-Calâyid waghorar al-fawâyid, par Abou-Amir (Mohammed ibn-Ahmed ibn-Amir) Sâlimî. Ce Sâlimî semble avoir vécu au XIe ou au XIIe siècle, et à en juger par les extraits qui se trouvent chez plusieurs auteurs, son histoire était en prose rimée. C'est donc probablement à lui qu'Ibn-Adhârî a emprunté les deux passages en prose rimée que l'on remarque dans son récit.

Dans l'année 229 (30 septembre 843 — 17 septembre 844) on recut dans la capitale une lettre de Wahballâh ibn-Hazm, le gouverneur de Lisbonne. Il y disait que les Madjous s'étaient montrés, dans cinquante-quatre vaisseaux et autant de barques, sur les côtes de sa province. Abdérame l'autorisa alors, de même que les gouverneurs des autres provinces maritimes, à prendre les mesures commandées par les circonstances.

<sup>1)</sup> Voyez Ibn-Adhari, t. II, p. 132 (où il faut lire البو عمام au lieu de البو عمام), Maccari, t. I, p. 82 (où il faut substituer السلمي السلم

Prise de Séville par les Madjous dans l'année 230. Les Madjous arrivèrent dans environ quatre-vingts navires, et l'on eût dit qu'ils avaient rempli la mer d'oiseaux d'un rouge foncé, de même qu'ils avaient rempli le cœur des hommes d'appréhensions et d'angoisses. Après avoir débarqué à Lisbonne, ils allèrent à Cadix, puis vers (la province de) Sidona, puis à Séville. Ils assiégèrent cette ville, la prirent devive force, et, ayant sait éprouver à ses habitants les douleurs de la captivité ou de la mort, ils y restèrent sept jours, pendant lesquels ils sirent avaler le calice au peuple.

Dès qu'il fut informé de ce qui était arrivé, l'émir Abdérame confia le commandement de la cavalerie au hâdjib Isâ ibn-Chohaid 1. Les musulmans s'empressèrent d'accourir sous les drapeaux de ce général et de se réunir à lui aussi étroitement que la paupière est réunie à l'œil. Abdallâh ibn-Colaib, Ibn-Wasîm 2 et d'autres officiers généraux se mirent aussi en route avec de la cavalerie. Le chef de l'armée établit son quartier général dans l'Axarafe, et il écrivit aux gouverneurs des districts pour leur ordonner

<sup>1)</sup> C'est ainsi qu'il faut lire au lieu de *ibn-Said*. Ibn-al-Coutta (fol. 35 v.) atteste que le hâdjib ou premier ministre pendant les dernières années du règne d'Abdérame II s'appelait Isâ ibn-Chohaid. Les Beni-Chohaid occupaient un haut rang parmi la noblesse de cour

<sup>2)</sup> Cet officier, comme on le verra plus tard, se rendit dans la province de Sidona.

d'appeler leurs administrés aux armes. Ceux-ci se rendirent alors à Cordoue, et l'eunuque Naçr les conduisit vers l'armée.

«Cependant les Madjous recevaient sans cesse des renforts, et d'après l'auteur du livre intitulé Bahdia an-nass, ils continuèrent pendant treize jours à tuer les hommes et à réduire en servitude les femmes et les enfants; mais au lieu de treize jours, l'auteur du Dorar al-Calâyid dit sept jours, et nous l'avons suivi Après avoir livré quelques combats aux ci-dessus. troupes musulmanes, ils se rendirent à Captel 1 où ils restèrent trois jours. Puis ils entrèrent dans Caura<sup>2</sup>, à 12 milles (3 lieues) de Séville, où ils massacrèrent beaucoup de personnes, après quoi ils s'emparèrent de Talyâta, à deux milles (1/2, lieue) de Séville 3. Ils y passèrent la nuit, et le lendemain matin ils se montrèrent dans un endroit qu'on appelle al-Fakkhârîn. Ensuite ils se rembarquèrent; mais plus tard ils livrèrent un combat aux musulmans.

Aujourd'hui Isla menor. C'est l'une des deux îles que forme le Guadalquivir avant de se jeter dans la mer.

<sup>2)</sup> Caura se trouve mentionné dans Pline, et les Arabes prononçaient ce nom de la même manière que les Romains (voyez le Lobb al-lobâb, p. 214); aujourd'hui on dit Coria. Ibn-Haiyân (fol. 53 v.) atteste aussi que Caura est à 12 milles de Séville; mais les Espagnols (voyez Caro, Antig. de Sevilla, fol. 116 v., Morgado, Hist. de Sevilla, fol. 40, col. 1, et le Dictionnaire géographique de M. Madoz, article Coria) ne comptent que deux lieues entre Séville et Coria del Rio.

<sup>3)</sup> Voyez sur Talyâta, plus haut, t. I, p. 317 et suiv.

derniers surent mis en déroute et perdirent un nombre incalculable des leurs. Étant retournés à leurs vaisseaux, les Madjous allèrent vers Sidona et de là à Cadix, après que l'émir Abdérame eut envoyé contre eux ses généraux et qu'on les eut combattus tantôt avec succes, tantôt avec perte. A la fin on se servit contre eux de machines de guerre, et des renforts étant arrivés de Cordoue, les Madjous furent mis en fuite. On leur tua environ cinq cents hommes et l'on s'empara de quatre de leurs vaisseaux avec tout ce qu'ils contenaient. Ibn-Wasîm les fit brûler, après avoir fait vendre ce qu'il y avait dedans. Ensuite 1 ils furent battus à Talyâta, le mardi 25 Cafar de cette année (11 novembre 844). Beaucoup d'entre eux furent tués, d'autres furent pendus à Séville, d'autres encore le furent aux palmiers qui se trouvent à Talyâta, et trente de leurs vaisseaux furent brûlés. Ceux qui avaient échappé au massacre se rembarquèrent; ils se rendirent à Niébla, puis à Lisbonne, et l'on n'entendit plus parler d'eux. Ils étaient arrivés à Séville le mercredi 14 Moharram de l'année 230 (1 octobre 844), et à compter du jour où ils entrèrent dans Séville jusqu'au départ de ceux qui avaient échappé au glaive, quarante-deux jours s'étaient écoulés. Leur chef avait été tué. Pour les

<sup>1)</sup> Ce mot est déplacé ici. D'après Nowairî, la bataille dans la province de Sidona, dont Ibn-Adhârî vient de parler, se livra le 17 novembre, six jours après celle de Talyâta.

punir de leurs crimes, Dieu les livra au massacre et les anéantit, quelque nombreux qu'ils fussent. Quand ils eurent été vaincus, le gouvernement annonça cet heureux événement à toutes les provinces, et l'émir Abdérame écrivit aussi aux Cinhâdja de Tanger pour les informer que, grâce au secours de Dieu, il avait été à même de réduire les Madjous au néant. En même temps il leur envoya la tête du chef et deux cents autres têtes, celles des principaux guerriers des Madjous.»

A ces passages nous ajouterons le curieux récit d'Ibn-al Coutîa, qui est encore entièrement inconnu. Il est le plus ancien, puisqu'il est du X° siècle.

Abdérame fit construire la grande mosquée à Séville, et les murailles de cette ville ayant été détruites par les Madjous en 230, il les fit rebâtir. L'approche de ces barbares jeta l'épouvante parmi les habitants; tout le monde prit la fuite et l'on alla chercher un asile, soit dans les montagnes d'alentour, soit à Carmona. Dans tout l'Ouest il n'y eut personna qui osât les combattre; par conséquent on appela aux armes les habitants de Cordoue et des provinces voisines, et quand ils furent rassemblés, les vizirs les conduisirent contre les envahisseurs. Quant aux habitants des frontières, on les avait appelés aux armes aussitôt que les Madjous, lors de leur débarquement sur la côte de l'extrême Ouest, avaient pris possession de la plaine de Lisbonne.

Les vizirs s'établirent à Carmona avec leurs troupes; mais l'ennemi étant d'une bravoure peu commune, ils n'osèrent l'attaquer avant l'arrivée des troupes Celles-ci arrivèrent enfin, et parmi de la frontière. elles se trouvait Mousâ ibn-Casî 1. Abdérame avait eu grand'peine à obtenir le secours de ce chef; il avait été obligé de le caresser et de lui rappeler les liens qui unissaient sa famille à la sienne, un ancêtre de Mousâ ayant embrassé l'islamisme à la demande du calife Walîd et étant devenu de cette manière le client de ce calife. Mous à s'était enfin laissé fléchir, et il avait marché vers le Midi avec une nombreuse armée; cependant, lorsqu'il fut arrivé dans le voisinage de Carmona, il ne voulut se réunir ni aux autres corps des frontières, ni à l'armée des vizirs; il dressa son camp à part.

«Les chefs des troupes des frontières ayant demandé des renseignements sur les mouvements de l'ennemi, les vizirs leur répondirent que les Madjous envoyaient chaque jour des détachements vers Firrîch<sup>2</sup>, vers Lacant<sup>3</sup>, vers Cordoue et vers Moron. Alors

<sup>1)</sup> Voyez sur ce chef renommé, qui descendait d'une famille visigothe, plus haut, t. I, p. 223 et suiv.

<sup>2)</sup> Le fort auquel les Arabes donnaient le nom de Firrîch, se trouvait au N. E. de Séville, non loin de Constantine. Voyez Édrisi, t. II, p. 57 de la traduction de M. Jaubert, où on lit غرش mais le man. A. de Paris, que j'ai collationné, donne la bonne leçon فریش. Voyez aussi le Marâcid, in v. فریش.

<sup>3)</sup> On donne le nom de Lacant, dit l'auteur du Marâcid, à

les autres leur demandèrent s'il n'y avait pas près de Séville un endroit où ils pussent se mettre en embuscade sans être aperçus, et les vizirs leur ayant indiqué le village de Quintos-Moâfir ', au sud-est de Séville, ils s'y rendirent au milieu de la nuit, s'y embusquèrent, et mirent un des leurs, qui s'était muni d'un fagot, en vedette sur la tour de l'antique église du village.

- « Au lever du soleil, la vedette signala une bande de seize mille Madjous qui se dirigeaient vers Moron. Les ayant laissés passer, les musulmans leur coupèrent la retraite vers Séville, après quoi ils les massacrèrent.
- « Puis les vizirs marchèrent en avant, et étant entrés dans Séville, ils trouvèrent le gouverneur assiégédans le château. Il se réunit à eux, et les habitants rentrèrent en masse dans la ville.
- «Sans compter celle qui avait été taillée en pièces, deux autres bandes de Madjous s'étaient mises en campagne, l'une dans la direction de Lacant, l'autre dans celle du quartier des Beni-'l-Laith à Cordoue.

deux forteresses dans la province de Mérida; l'une est petite, l'autre grande, et elles sont vis-à-vis. Peut-être cet endroit, dont les auteurs arabes parlent fort souvent, se trouvait-il dans le voisinage de Fuente de Cantos, au N. O. de Séville.

<sup>1)</sup> Quintos se trouve nommé dans le Repartimiento d'Alphonse X (apud Espinosa, Hist. de Sevilla, fol. 16, col. 2), et l'on sait que Moâfir est le nom d'une tribu arabe. Une partie de cette tribu possédait sans doute des terres autour du village de Quintos.

Or, lorsque les Madjous qui étaient encore à Séville virent arriver l'armée musulmane et qu'ils apprirent le désastre qui avait frappé la division qui était allée vers Moron, ils se rembarquèrent précipitamment; puis, remontant le fleuve vers le château de .....1. ils rencontrèrent leurs camarades, et ceux-ci s'étant embarqués aussi, ils se mirent tous à redescendre le fleuve, tandis que les habitants du pays les accablaient de malédictions et leur jetaient des pierres et Arrivés à un mille au-dessous de Sévildes outres. le, les Madjous leur crièrent: «Laissez-nous tranquilles, si vous voulez racheter les prisonniers!» Le peuple avant cessé alors de leur jeter des projectiles, ils permirent à tout le monde de racheter les captifs. On paya une rançon pour la plupart d'entre eux; mais les Madjous ne voulurent accepter ni or, ni argent; ils acceptèrent seulement des vêtements et des vivres.

«Après avoir quitté Séville, ils se rendirent à Nécour, où ils firent prisonnier l'aïeul d'Ibn-Çâlih; mais l'émir Abdérame ibn-Hacam le racheta, et par reconnaissance de ce bienfait, les Beni-Çâlih ont toujours eu avec les Omaiyades des relations d'amitié 2.

<sup>1)</sup> Le château de الزعوان, comme écrit Ibn-al-Coutia, ou de رغوان, comme on trouve chez Ibn-Haiyân (fol. 61 v.), était, d'après ce dernier auteur, le premier qu'on rencontrait en remontant le fleuve, et il se trouvait à huit milles (deux lieues) de Séville. Les troupes du sultan omaiyade Abdallâh le détruisirent.

<sup>2)</sup> Nous reviendrons sur ce passage qui se rapporte à une autre invasion des Normands et dans lequel il y a des erreurs.

Ensuite les Madjous pillèrent à la fois l'une et l'autre côte, et pendant cette expédition, qui dura quatorze ans, ils arrivèrent dans le pays des Roum et à Alexandrie. — —

«Quand la grande mosquée de Séville fut achevée, Abdérame rêva qu'il y entrait et que dans la kibla i il trouvait le Prophète mort et enveloppé d'un linceul. En se réveillant il était fort triste, et ayant demandé aux devins l'explication de ce songe, ils lui répondirent que l'exercice du culte cesserait dans cette mosquée. Il en fut ainsi lorsque les Madjous se furent emparés de la ville.

«Plusieurs chaikhs de Séville ont raconté que les Madjous lançaient des flèches brûlantes sur le toit de la mosquée, et que les parties du toit qu'atteignaient ces flèches tombaient en bas. Aujourd'hui encore on peut y voir les traces de ces flèches. Puis, lorsque les Madjous s'aperçurent que de cette manière ils ne réussiraient pas à brûler la mosquée, ils amonce-lèrent du bois et des nattes de jonc dans une des nefs. Ils avaient l'intention d'y mettre le feu et ils espéraient que l'incendie atteindrait le toit; mais un jeune homme qui arriva du côté du mihrâb 2 vint à leur rencontre. Il les chassa de la mosquée, et pendant

<sup>1)</sup> On appelle ainsi cette partie d'une mosquée qui se trouve du côté de la Mecque.

<sup>2)</sup> C'est la kibla, l'endroit où se tient l'imam.

trois jours consécutifs, jusqu'au jour de la grande bataille, il les empêcha d'y rentrer. Les Madjous disaient que le jeune homme qui les avait expulsés de la mosquée, était d'une beauté extraordinaire 1.

Dès lors l'émir Abdérame prit des mesures de précaution. Il fit bâtir un arsenal à Séville, ordonna de construire des vaisseaux, et enrôla des mariniers des côtes de l'Andalousie; il leur alloua des appointements fort élevés, et leur fournit des machines de guerre et du naphte. Aussi, lorsque les Madjous arrivèrent pour la seconde fois, dans l'année 244 (19 avril 858 — 7 avril 859), sous le règne de l'émir Mohammed, on alla les combattre à l'embouchure du fleuve; et quand ils eurent été battus et que plusieurs de leurs navires eurent été brûlés, ils s'en allèrent 2.

Il serait fort difficile de réunir en un seul les trois récits que nous avons donnés, car ils se contredisent souvent. C'est que nous n'avons pas affaire à des ré-

<sup>1)</sup> La mosquée de Séville fut donc sauvée par un ange, de même que Tours avait été sauvé, peu de temps auparavant, par saint Martin.

<sup>2)</sup> A en croire M. de Gayangos, dans une note sur son édition de Râzî (p. 98), on trouverait dans l'Akhbâr madjmoua des "détails très-intéressants" sur l'invasion de 844. Il cite même la page, à savoir fol. 77. Le fait est que l'auteur de ce livre ne dit absolument rien sur les Madjous; M. de Gayangos l'aura confondu avec Ibn-al-Coutîa dont l'ouvrage se trouve dans le même volume, et qui parle des Madjous au feuillet 27.

cits contemporains, mais à des traditions qui n'ont été mises par écrit qu'au X° siècle, les Arabes d'Espagne ayant commencé fort tard à écrire leur histoire 1. Les divergences qui existent entre les différents récits tiennent encore à une autre cause. D'après la très-juste observation de M. Kunik (p. 301), les Normands qui envahirent les côtes de la Péninsule ne formaient pas un seul corps, obéissant à un seul chef; c'étaient au contraire des bandes qui agissaient tantôt de concert, tantôt séparément, et cette circonstance, à laquelle les auteurs arabes ne semblent pas avoir fait assez d'attention, explique bien des contradictions qui se trouvent dans leurs récits.

Nous devons encore remarquer qu'à l'époque où les Normands se montrèrent pour la première fois à Lisbonne, une de leurs bandes débarqua sur la côte occidentale de l'Afrique, à l'endroit où Arzilla fut bâtie plus tard. Le géographe Becrî s'exprime à ce sujet en ces termes 2:

«La ville d'Arzilla est de construction récente, et doit sa fondation à l'événement que nous allons rapporter. Les Madjous abordèrent deux fois dans la rade qui lui sert aujourd'hui de port. La première fois, ils prétendirent avoir déposé dans cet endroit de riches trésors, et ils dirent aux Berbers qui s'étaient

<sup>1)</sup> Voyez à ce sujet l'Introduction que j'ai ajoutée à mon édition d'Ibn-Adhârî.

<sup>2)</sup> Pag. 111 de l'édition de M. de Slane.

réunis pour les combattre: « Nous ne sommes pas venus pour vous faire la guerre; mais ce lieu recèle des richesses qui nous appartiennent. Si vous voulez vous placer à l'écart et nous mettre à même de les retirer, nous nous engageons à partager avec Les Berbers acceptèrent cette proposition et se tinrent à distance. Les Madjous se mirent à creuser un espace de terrain, et en tirèrent une quantité de millet pourri. Les Berbers, voyant la couleur jaune de ce grain, et s'imaginant que c'était de l'or, accoururent pour l'enlever; les Madjous, effrayés, s'enfuirent vers leurs vaisseaux. Les Berbers, avant reconnu que tout leur butin consistait en millet, se repentirent de ce qu'ils venaient de faire, et invitèrent les Madjous à débarquer de nouveau pour enlever leurs richesses; mais ceux-ci refusèrent. «Vous avez une fois violé vos engagements, dirent-ils aux Africains, vous n'avez plus aucun droit à notre consiance.» Ils partirent aussitôt, firent voile pour l'Espagne, et vinrent débarquer à Séville, l'an 229, sous le règne de l'imâm Abdérame ibn-Hacam.»

Dans ce passage, dont nous donnerons plus tard la suite, il est sans doute question, non pas de toute la flotte normande, mais d'une bande peu considérable qui, après avoir quitté la côte africaine, alla se joindre aux Normands débarqués à Séville. En effet, si cette bande avait été nombreuse, elle n'aurait pas pris la fuite à l'approche des Berbers, et d'un autre Vol. II.

côté, Ibn-Adhârî atteste formellement que les Normands débarqués à Séville recevaient sans cesse des renforts. Il semble du reste que la troupe dont par-le Becrî, avait découvert un silo. C'était une trouvaille précieuse, car la grande difficulté pour les Normands pendant leurs longues expéditions, c'était de se procurer des vivres; aussi avons-nous vu par le récit d'Ibn-al-Coutîa, qu'à Séville ils refusèrent de prendre de l'argent en échange des prisonniers, et qu'ils ne voulurent accepter que des vêtements et des provisions de bouche.

## II.

## INVASIONS DE 858-861.

La chronique d'Albelda (c. 61) ne contient au sujet de ces invasions que ces paroles: «Sous le règne d'Ordono I<sup>et</sup>, les Normands se montrèrent pour la seconde fois sur les côtes de la Galice, mais ils furent taillés en pièces par le comte Pierre. Sébastien de Salamanque (c. 26) est plus explicite; il s'exprime en ces termes: «Dans ce temps-là, les pirates normands arrivèrent pour la seconde fois sur nos côtes; puis ils allèrent en Espagne 1, et, tuant, brûlant et pillant partout, ils ravagèrent toutes les côtes de ce pays.

<sup>1)</sup> On sait que les chroniqueurs du nord de la Péninsule donnaient le nom d'Hispania à l'Espagne arabe.

Ayant ensuite traversé le Détroit, ils se rendirent maîtres de Nachor <sup>1</sup>, une ville de la Mauritanie, où ils tuèrent un grand nombre de musulmans. Cela fait, ils attaquèrent les îles de Majorque, de Formentera et de Minorque, qu'ils dépeuplèrent. Enfin ils allèrent en Grèce, et après une expédition de trois ans ils retournèrent dans leur patrie.»

Ibn-Adhari (t. II, p. 99) raconte cette invasion de cette manière:

«Dans l'année 245 (8 avril 859 — 27 mars 860), les Madjous se montrèrent de nouveau, et cette fois dans soixante-deux navires, sur les côtes de l'Ouest; mais ils les trouvèrent bien gardées, car des vaisseaux musulmans étaient en croisière depuis les frontières du côté de la France <sup>2</sup> jusqu'à celles du côté de la Galice dans l'extrême ouest. Deux de leurs navires devancèrent alors les autres; mais, poursuivis par les vaisseaux qui gardaient la côte, ils furent capturés dans un port de la province de Béja. On y trouva de l'or, de l'argent, des prisonniers et des munitions. Les autres navires des Madjous s'avancèrent en suivant la côte, et parvinrent à l'embouchure du fleuve de Séville. Alors l'émir (Mohammed) donna à l'armée l'ordre de se mettre en marche, et fit procla-

<sup>1)</sup> Nécour, ou Nécor selon la prononciation africaine, était une ville du Rîf marocain, à quatorze lieues O. S. O. du cap Tres-Forcas. Plus tard elle reçut le nom de Mezemma.

<sup>2)</sup> Il s'agit ici des frontières orientales de l'Espagne.

mer partout qu'on eût à se ranger sous les drapeaux du hâdjib Isâ ibn-Hasan.

«Quittant l'embouchure du fleuve de Séville, les Madjous allèrent à Algéziras dont ils s'emparèrent et où ils brûlèrent la grande mosquée. Puis ils passèrent en Afrique et dépouillèrent les possesseurs de ce pays. Cela fait, ils retournèrent vers la côte d'Espagne, et, avant débarqué sur la côte de Todmîr, ils s'avancèrent jusqu'à la forteresse d'Orihuela. allèrent en France, où ils passèrent l'hiver. firent un grand nombre de prisonniers, s'emparèrent de beaucoup d'argent et se rendirent maîtres d'une ville où ils s'établirent et qui aujourd'hui encore porte leur nom. Ensuite ils retournèrent vers la côte d'Espagne; mais ils avaient déjà perdu plus de quarante de leurs vaisseaux, et quand ils eurent engagé un combat avec la flotte de l'émir Mohammed, sur la côte de Sidona, ils en perdirent encore deux, qui étaient chargés de grandes richesses. Leurs autres navires continuèrent leur route.»

Becrî donne des renseignements sur les ravages que les Normands exercèrent en Afrique pendant cette expédition. Il dit d'abord dans son article sur Arzilla, après le passage dont nous avons donné plus haut la traduction: «La seconde invasion des Madjous eut lieu lorsque, après avoir quitté les côtes d'Espagne, ils furent poussés par le vent vers ce port (le port d'Arzilla). Plusieurs de leurs vaisseaux coulèrent à

fond à l'entrée occidentale de la rade; et de là cet endroit a pris et conserve encore aujourd'hui le nom de porte des Madjous. Alors on bâtit un ribât ¹ à l'endroit où se trouve aujourd'hui la ville d'Arzilla, et l'on y accourut de toutes parts. » On voit donc qu'Arzilla a été dans l'origine une espèce de citadelle ou de forteresse, destinée à protéger la côte occidentale de l'Afrique contre les invasions des Normands.

Le second passage de Becrì (p. 92 éd. de Slane) est conçu en ces termes: «Les Madjous (que Dieu les maudisse!) débarquèrent près de Nécour dans l'année 244 (19 avril 858 — 7 avril 859). Ils prirent la ville, la pillèrent et réduisirent ses habitants en servitude, à l'exception de ceux qui s'étaient sauvés par la fuite. Parmi leurs prisonniers se trouvèrent Amaar-rahmân <sup>2</sup> et Khanoula, filles de Wâkif ibn-Motacim ibn-Çâlih. L'imâm Mohammed ibn-Abdérame les racheta. Les Madjous restèrent huit jours à Nécour <sup>3</sup>.»

<sup>1) «</sup>Les ribâts étaient primitivement des casernes fortifiées que l'on construisait sur les frontières de l'empire. Outre les troupes qu'on y entretenait, des gens pieux s'y rendaient pour faire le service militaire et obtenir ainsi les mérites spirituels qui sont attachés à la guerre faite contre les infidèles. La pratique de la dévotion y occupait leurs moments de loisir. M. de Slane, dans le Journ. asiat., IIIe série, t. XIII, p. 168.

<sup>2)</sup> Littéralement : la servante du Miséricordieux. Ce nom est, pour ainsi dire, le féminin d'Abdérame.

<sup>3)</sup> Ibn-Khaldoun, dans son *Histoire des Berbers* (t. I, p. 283 du texte, t. II, p. 139 de la traduction), parle aussi de la prise de Nécour par les Normands, mais par un étrange anachronisme, il place

Ce texte est important à cause de la date qu'on y trouve. Becrî place la prise de Nécour en 244 de l'Hégire, 858 de notre ère. Ibn-al-Coutîa fixe la seconde invasion des Normands à la même année, et je crois que leur expédition, qui dura plusieurs années, commenca réellement en 858. En second lieu, le récit de Becrî sert à corriger les renseignements que donne Ibn-al-Coutîa (voyez plus haut, p. 285). D'après cet auteur, les Madjous s'emparèrent de Nécour en 844; il ajoute qu'ils firent prisonnier le prince qui y régnait et que ce prince fut racheté par le sultan d'Espagne Abdérame II. Tout ceci est inexact. D'abord ce n'est pas en 844, mais en 858, que Nécour a été pris. Ensuite, le prince lui-même n'est pas tombé au pouvoir des Normands, mais deux de ses parentes (le prince, Saîd ibn-Idrîs, était leur oncle à la mode de Bretagne), et ces princesses ont été rachetées, non par Abdérame II, mais par son fils et successeur. Mohammed.

Revenons maintenant à Ibn-Adhârî. En disant que les Normands avaient déjà perdu quarante de leurs navires avant de retourner vers la côte d'Espagne, cet auteur a sans doute en vue l'affreuse tempête qui assaillit la flotte des Normands à leur retour d'Italie et dont parle Benoît de Sainte-Maur. Ibn-Adhârî dit

cet événement un siècle trop tôt (en 144). Il ajoute que les Normands furent expulsés de Nécour par les Berbers-Berânis.

encore que les Normands hivernèrent en France. L'évêque Prudence atteste aussi que ce fut en Provence qu'ils passèrent l'hiver 1. Il ajoute qu'ils s'établirent sur l'île de Camaria, c'est-à-dire sur le delta ou triangle formé par les deux principales branches du Rhône près de son embouchure, un peu au-dessous d'Arles, et qu'on appelle aujourd'hui la Camargue; mais il est à remarquer que l'auteur arabe nous apprend que cet endroit a conservé quelque temps le nom des Normands. Il est possible que le nom des pirates soit resté à la Camargue jusqu'à l'époque où Ibn-Adhârî écrivait, c'est-à-dire jusqu'au XIIIº siècle: mais il ne faut pas oublier que cet écrivain n'est qu'un compilateur qui abrége les chroniques plus anciennes, ou qui les copie textuellement. Selon toute apparence il s'est borné ici à copier Arîb, sa source principale, et cet auteur florissait dans le Xe siècle.

L'invasion des pirates dans la province de Todmîr (Murcie) eut lieu, je crois, dans l'année 860. C'est du moins sous cette année que l'évêque Prudence parle de l'invasion des Normands dans l'est de l'Espagne . Les chroniqueurs arabés ont placé sous une seule an-

Sous l'année 859: "Piratæ Danorum longo maris circuitu, inter Hispanias videlicet et Africam navigantes, Rhodanum ingrediuntur, depopulatisque quibusdam civitatibus ac monasteriis in insulâ Camariâ sedes ponunt."

<sup>2) &</sup>quot;Hi vero Dani, qui in Rhodano morabantur, usque ad Valentiam civitatem vastando perveniunt; unde, direptis quæ circa erant omnibus, revertentes ad insulam in quâ sedes posuerant, redeunt."

née tout ce qu'ils savaient sur les invasions de cette époque; mais nous avons vu que Sébastien de Salamanque atteste que leur expédition dura trois ans. Je crois même qu'elle dura plus longtemps. Elle commença, d'après les témoignages fort respectables d'Ibn-al-Coutîa et de Becrî, dans l'année 858, et, d'après Prudence, les Normands passèrent de nouveau sur la Camargue l'hiver de 860 à 861. D'ailleurs Hincmar de Rheims semble donner à entendre que les Normands qui avaient été en Espagne, et qui, réunis à d'autres, attaquèrent la Bretagne dans l'année 862, n'étaient retournés que peu de temps auparavant sur les côtes occidentales de la France 1.

Au passage d'Ibn-Adharî j'ajouterai celui de Nowairî, qui est conçu en ces termes:

«Récit de l'invasion des Madjous dans l'Espagne musulmane. Dans l'année 245, les Madjous vinrent attaquer l'Espagne dans leurs navires. Ils arrivèrent dans la province de Séville, et s'étant emparés de sa capitale, ils y brûlèrent la grande mosquée. Puis ils passèrent en Afrique, après quoi ils retournèrent en Espagne, et les troupes de Todmîr ayant pris la fuite, ils se rendirent maîtres de la forteresse d'Orihuela. Puis ils s'avancèrent jusqu'aux frontières de la

<sup>1) &</sup>quot;Refectis navibus, Dani per mare petentes per plures classes se dividunt, et prout cuique visum est, in diversa velificant; maior autem pars Britannos, qui Salomone duce habitant in Neustriâ, petit, quibus et illi iunguntur, qui in Hispaniâ fuerant."

France, et, faisant des incursions dans ce pays, ils obtinrent beaucoup de butin et de prisonniers. Pendant leur retour, ils rencontrèrent la flotte de l'émir Mohammed, et ayant engagé un combat avec elle, ils perdirent quatre de leurs vaisseaux, dont deux furent brûlés; ce qui se trouvait dans les deux autres tomba entre les mains des musulmans. Alors les Madjous commencèrent à combattre avec fureur, de sorte qu'un grand nombre de musulmans moururent en martyrs.

«Les Madjous allèrent jusqu'à la ville de Pampelune et firent prisonnier le Franc Garcia, le seigneur de cette ville. Celui-ci se racheta moyennant quatrevingt-dix mille dînârs.»

En disant que la mosquée de Séville fut brûlée par les Normands pendant cette expédition, Nowairî a confondu cette dernière avec celle de 844, ou bien il a copié négligemment l'auteur qu'il avait sous les yeux. Ibn-Khaldoun (fol 9 r.), qui dit à peu près la même chose que Nowairî, n'est pas tombé dans cette erreur. «Les Madjous, dit-il, débarquèrent à Séville et ensuite à Algéziras où ils brûlèrent la mosquée 1.» Rodrigue de Tolède a trouvé la même chose dans l'auteur arabe qu'il traduisait, mais il n'a pas compris cet auteur, puisqu'il dit: «Eodem anno sexaginta naves a Normannia advenerunt, et Gelzirat, Alha-

ونزلوا باشبيلية والجزيرة واحرقوا مسجدها (١

dra, et Mezquitas, undique deductis spoliis, cæde et incendio consumpserunt. Sa bévue a eu des suites fâcheuses, car au lieu de dire que les Normands brûlèrent la mosquée (mezquita en espagnol) d'Aldjezîra al-khadhrâ (tel est le nom arabe d'Algéziras), plusieurs savants, M. Werlauff entre autres, ont écrit que les pirates «pillèrent les villes d'Algéziras, d'Alhadra dans l'Estrémadure portugaise, et de Mosquitella en Beira.»

Il est fort remarquable que Nowairî et Ibn-Khaldoun disent que les Normands pénétrèrent jusqu'à Pampelune et qu'ils firent prisonnier Garcia, roi de Navarre 1. Je ne vois nulle raison pour révoquer en doute l'exactitude de ce renseignement, que l'on ne trouve, je crois, nulle part ailleurs. On sait que les Normands ne ravageaient pas seulement les côtes, mais qu'ils pénétraient souvent dans l'intérieur des terres, et d'un autre côté il est certain, malgré l'obscurité presque impénétrable qui couvre l'ancienne histoire de Navarre, qu'à cette époque Garcia, fils d'Iñigo, régnait sur ce pays. D'après une charte citée par Traggia 2, ce Garcia, fils d'Iñigo, était contemporain

<sup>1)</sup> Dans le man. de Leyde d'Ibn-Khaldoun on lit par erreur شلونة. La bonne leçon بنبلونة se trouve dans le man. de Paris. Au reste, Ibn-Khaldoun dit que Garcia paya 70,000 (et non 90,000) dînârs pour sa rançon.

<sup>2)</sup> Dans le Diccionario geogr.-histor. de España por la Academia de la historia, t. II, p. 92 a.

de Galindo (II) d'Aragon, et ce dernier vivait réellement à l'époque dont il s'agit, les études que j'ai faites sur le manuscrit de Meyá me l'ont prouvé. D'après un autre titre, cité par Moret 1, le roi Garcia, fils d'Iñigo, était contemporain de l'évêque de Pampelune Willesind et de l'abbé de Leyre Fortunio, lesquels sont nommés tous les deux par un auteur de ce temps, à savoir Euloge de Cordoue. Enfin les historiens arabes 2 donnent des détails sur une expédition que le sultan Mohammed fit faire, dans l'année 860 ou dans l'année suivante, contre le roi de Navarre Garcia, fils d'Iñigo.

Avant de quitter ce sujet, je dois encore faire observer que dans le seul volume qui nous reste des Annales d'Ibn-Haiyân, il est aussi parlé incidemment de cette invasion. Donnant la liste de ceux qui étaient en révolte contre le sultan Abdallâh, Ibn-Haiyân nomme parmi eux le renégat Saranbâkî (Sadoun ibn-Fath), et il dit entre autres choses (man. d'Oxford, fol. 17 v.) 3: «Sous le règne de Mohammed, il fut fait prisonnier par les Madjous qui avaient débarqué sur la côte occidentale de l'Espagne. Il fut racheté par

<sup>1)</sup> Investigaciones, p. 321.

<sup>2)</sup> Ibn-Adharî, t. II, p. 99, 100; Nowairî, sous l'année 246 (dans le man. de Paris, car celui de Leyde présente en cet endroit une grande lacune); Ibn-Khaldoun, fol. 9 r.; Maccarî, t. I, p. 225, 226.

<sup>3)</sup> Voyez ce texte dans l'Appendice, n° XXXIV.

un marchand juif qui croyait faire une bonne affaire. Saranbâkî paya quelque temps à son créancier l'intérêt de la somme que celui-ci avait avancée pour lui; mais plus tard il prit la fuite, et, oubliant le service que le juif lui avait rendu, il lui fit perdre son argent. S'étant jeté dans les montagnes qui se trouvent entre Coïmbre et Santarem et qui portent encore son nom, il exerça des brigandages sur les terres des musulmans et sur celles des chrétiens. Il eut bien des aventures, mais il fut enfin mis à mort par Alphonse (III), le seigneur de la Galice.»

## III.

## INVASIONS DE 966-971.

Le traité conclu à Saint-Clair sur l'Epte avait assuré à Rollon et à ses frères d'armes la possession de la province qu'ils avaient conquise en France et à laquelle on donna dès lors le nom de Normandie. Mais la paix entre les Français et les Normands n'avait pas été de longue durée, et pendant les guerres que les premiers ducs eurent à soutenir contre le roi de France, de puissants secours leur vinrent de la Norvége et du Danemark. Ces renforts, les ducs les obtenaient aisément; mais la difficulté pour eux, c'était de s'en débarrasser quand ils n'en avaient plus besoin. C'est ce que Richard I<sup>er</sup> éprouva en 966. Heureusement pour lui, l'idée lui vint d'envoyer en Espagne

ses auxiliaires importuns, et alors la Normandie versa sur la péninsule ibérique son trop-plein de barbarie.

En guerre contre le comte de Chartres, Thibauldle-Tricheur, lequel était secondé par le roi de France Lothaire, Richard Ier, surnommé Sans-Peur, le petitfils de Rollon, recourut au roi de Danemark Harald Blátand (Harald à la dent noire), qui déjà vingt ans auparavant avait pris sa défense. Harald lui envoya une armée de Danois païens. Remontant le courant de la Seine sous la conduite de Richard, ces terribles guerriers livrèrent le pays environnant aux plus affreux ravages, de sorte que le comte et le roi furent forces d'implorer la paix. Richard était fort disposé à accepter les conditions avantageuses qu'ils lui offraient; mais il se crut obligé de demander le consentement des Danois, et ceux-ci, qui étaient plutôt ses maîtres que ses auxiliaires, ne voulaient entendre à aucun accommodement. « Nous ne voulons ni d'une paix ni même d'un armistice, s'écrièrent-ils d'une seule voix; nous voulons soumettre toute la France à Si tu n'en veux pas, eh bien! nous ton autorité. la prendrons pour nous-mêmes.» Raisonnements, prières, humbles supplications, tout fut inutile: les Danois persistèrent opiniâtrement dans leur refus. Alors les ambassadeurs français, en gens bien avisés qu'ils étaient, conseillèrent au duc d'appeler séparément auprès de lui les chefs des Danois, et de tâcher de les gagner à force de cadeaux et de promesses.

Il le fit, et plusieurs chess s'étant laissé persuader, les autres Danois acquiescèrent enfin à la volonté de Richard, mais à la condition qu'il leur donnerait beaucoup d'argent et qu'il les ferait conduire vers un pays qu'ils pussent conquérir. Richard leur conseilla alors d'aller en Espagne, et leur donna pour guides des hommes de Coutances 1.

En sortant des ports de la Normandie, les Danois se divisèrent, selon leur coutume, en plusieurs bandes. Une de ces troupes alla attaquer les côtes occidentales de l'Espagne musulmane, et voici ce qu'on lit à ce sujet chez Ibn-Adhârî (t. II, p. 254, 255), qui a sans doute emprunté au chroniqueur contemporain Arîb, qu'il suit ordinairement, les renseignements qu'il donne sur les Madjous du temps de Hacam II:

«Le 1er Redjeb de l'année 355 (25 juin 966), le calife Hacam II reçut une lettre de Caçr abî-Dânis (Alcacer do Sal). Elle disait qu'une flotte de Madjous s'était montrée dans la mer de l'Ouest, près de l'endroit susdit; que les habitants de toute cette côte étaient fort inquiets, parce qu'ils savaient qu'auparavant les Madjous avaient eu la coutume de faire des invasions en Espagne, et enfin que la flotte se composait de vingt-huit vaisseaux.» [Dans ce temps-là

<sup>1)</sup> Dudon de Saint-Quentin (apud Duchesne, Hist. Normann. Script.), p. 144 C — 151 D.

chaque vaisseau contenait environ quatre-vingts personnes 1; on peut donc évaluer le nombre de ces Danois à deux mille deux cent quarante hommes.] «Ensuite il arriva de ces côtes plusieurs autres lettres qui contenaient des renseignements sur les Madjous; elles portaient entre autres choses que les Madjous avaient pillé çà et là et qu'ils étaient arrivés jusque dans la plaine de Lisbonne. Les musulmans marchèrent contre eux, et leur livrèrent une bataille dans laquelle beaucoup des nôtres moururent en martyrs; cependant plusieurs mécréants y trouvèrent aussi la mort. Ensuite la flotte musulmane sortit de la rade de Séville et attaqua celle des Madjous dans la rivière de Silvès. Les nôtres mirent plusieurs vaisseaux ennemis hors de combat, délivrèrent les prisonniers musulmans qui s'y trouvaient, tuèrent un grand nombre de mécréants et mirent les autres en fuite. Depuis lors des nouvelles sur les mouvements des Madjous arrivèrent à chaque instant à Cordoue du côté de l'Ouest, jusqu'à ce que Dieu les éloignât.» Et un peu plus loin: «Dans cette même année Hacam donna à Ibn-Fotais l'ordre de faire rentrer la flotte dans le fleuve de Cordoue (le Guadalquivir), et de faire construire des vaisseaux sur le modèle de ceux des Madjous (que Dieu les anéantisse!). Il espérait qu'ils prendraient ces vaisseaux pour les leurs et qu'ils s'en approcheraient.»

<sup>1)</sup> Dithmar de Mersebourg, en parlant de la flotte de Canut en 1016.

Ibn-Khaldoun (fol. 16 v.), qui a été copié par Maccarî (t. I, p. 248), parle aussi de cette invasion. Il lui assigne une fausse date (354 de l'Hégire, au lieu de 355), mais voici ce qu'il dit: «Dans cette année, les Madjous se montrèrent dans l'Océan et pillèrent les plaines autour de Lisbonne; mais après avoir livré un combat aux musulmans, ils retournèrent à leurs vaisseaux. Hacam chargea ses généraux de garder les côtes, et il ordonna à son amiral, Abdérame ibn-Româhis, de mettre à la mer en toute hâte. Ensuite on recut l'avis que les troupes musulmanes avaient battu l'ennemi sur tous les points.»

Je crois retrouver dans Dudon de Saint-Quentin la bataille livrée près de Lisbonne dont parlent les chroniqueurs arabes. On a pensé jusqu'ici que le passage que j'ai en vue se rapporte à une bataille livrée en Galice; mais les paroles de Dudon n'admettent pas une telle interprétation. Il dit (p. 151 D, 152 A) que, les 'paysans ayant été massacrés partout, une armée espagnole marcha enfin contre les Normands; que cette armée fut battue, et que, lorsque les Normands revinrent trois jours plus tard sur le champ de bataille afin de dépouiller les morts, ils trouvèrent que certaines parties des cadavres des noirs (nigellorum Æthiopumque) étaient blanches comme de la neige, tandis que d'autres parties avaient conservé leur couleur primitive. «Je voudrais bien savoir, ajoute Dudon, comment les dialecticiens expliqueront

ce fait, puisqu'ils prétendent que la couleur noire est inhérente à la peau de l'Éthiopien et qu'elle ne change jamais.» Il est clair, je crois, qu'il s'agit ici de Maures, et non de Galiciens. Dans les sagas du Nord, les Sarrasins portent le nom de Blamenn, hommes noirs, car on s'imaginait dans la Scandinavie que tous les Sarrasins étaient des nègres 1. En dépouillant les morts sur le champ de bataille, les Danois durent donc être bien étonnés en voyant que, malgré le teint basané de leurs mains et de leur visage, les Maures avaient la peau aussi blanche qu'eux.

Dudon, comme on l'a vu, atteste que les Danois remportèrent la victoire dans cette bataille, et Ibn-Adhârî donne à entendre la même chose; mais on s'aperçoit qu'il lui en coûte d'avouer que les musulmans ont été battus. Plus tard, toutefois, les Normands subirent de graves échecs. Quelque vaillants qu'ils fussent, à la longue ils n'étaient pas en état de résister aux excellentes troupes et à la superbe marine de Hacam II. La Galice leur offrait bien plus de chances de succès. Quelques-unes de leurs bandes semblent avoir attaqué ce pays immédiatement après leur départ de Normandie. La chronique d'Iria (c. 9) rapporte du moins que Sisenand, l'évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, avait demandé au roi

<sup>1)</sup> Comparez le Dictionnaire géographique dans le XIIe volume des Scripta histor. Islandorum, aux mots Blalandia, Mauri etc.

Vol. II. 20

Sancho (qui mourut vers la fin de 966 <sup>1</sup>) la permission de fortifier le chef-lieu de son diocèse, afin de le mettre à l'abri contre une attaque des Normands qui faisaient alors de fréquentes incursions dans la Galice. Son projet ayant été approuvé par le roi, il avait fait entourer Compostelle de murailles, de tours et de profonds fossés.

C'est à peu près à la même époque, je crois, qu'il faut fixer le désastre qui frappa une escadre normande près de Saint-Martin-de-Mondonedo, événement dont aucun document ne parle, mais dont la tradition orale a conservé le souvenir.

La petite ville de Saint-Martin-de-Mondonedo, qui se trouve sur la côte septentrionale de la Galice, près de Foz et à trois lieues de Mondonedo, ne compte aujourd'hui que quinze cents âmes; cependant elle a eu l'honneur d'avoir été, pendant deux siècles et demi (depuis 866 jusqu'à 1112), le siège de l'évêché de Dumio. A quelque distance de la ville, dans un endroit qu'on appelle Mourente, se trouve la chapelle du saint évéque, qui est un pèlerinage fort fréquenté par les gens de mer <sup>2</sup>. La vénération dont jouit cette chapelle doit son origine à une ancienne tradition du

<sup>1)</sup> Telle est la date que donne le moine de Silos (c. 70). Sampiro se trompe quand il fixe la mort de Sancho à l'année 967, car un titre du 19 décembre 966 (cité par Risco, *Hist. de Leon*, t. I, p. 212, 213) nomme cette année la première du règne de Ramire.

<sup>2)</sup> Voyez Madoz, Diccion. geogr., t. XI, p. 493.

D'après cette tradition, Gonsalve, évêque de pays. Saint-Martin-de-Mondonedo, se tenait avec son clergé et son troupeau sur la colline où se trouve aujourd'hui la chapelle et d'où l'on embrasse plusieurs lieues de la mer. alors que des pirates normands 1 tentaient de débarquer sur la plage. L'évêque ayant prié le ciel d'anéantir ces barbares, tous leurs vaisseaux coulèrent à fond, à l'exception d'un seul, celui du chef, qui alla porter aux autres escadres la nouvelle de ce Depuis lors Gonsalve, dont on montre encore le tombeau à Saint-Martin 2, a toujours été vénéré comme un saint par les habitants du pays. Le clergé, qui se formalisait du culte que l'on rendait à un homme qui ne se treuve pas dans le catalegue des saints, a fait de vains essorts pour le faire cesser. Le peuple tenait à saint Gonsalve qu'il avait canonisé de sa propre autorité, et de guerre lasse, le clergé a fini par consentir à ce qu'il ne pouvait empêcher 3.

Nous n'hésitons pas à admettre, quant au fond, cette ancienne tradition. A vrai dire, elle ne renferme rien de bien miraculeux, car il est fort possible qu'une escadre, assaillie par une tempête, échoue

<sup>1)</sup> Les gens du pays semblent toujours avoir nommé les Normands. On a bien dit que les ennemis étaient des Sarrasins, mais il paraît que cette opinion n'a été répandue que par les savants, et notamment par Sandoval.

<sup>2)</sup> Ce tombeau ayant été ouvert en 1648, on a trouvé une crosse dorée à côté du cadavre.

<sup>3)</sup> Voyez Florez, Esp. sagr., t. XVIII, p. 288—291.

sur la plage au moment même où un évêque est en prière. La seule difficulté, c'est la date. dire qu'on l'a entièrement oubliée à Saint-Martin, et les conjectures que les savants ont présentées à ce sujet sont malheureuses, comme Florez l'a démontré. Il est certain que Gonsalve n'a vécu ni pendant la première ni pendant la seconde invasion des Normands, car ces invasions sont antérieures à l'époque où Saint-Martin devint le siège d'un évêque. notices que nous possédons sur ces évêques sont incomplètes; il y a de la place pour Gonsalve, mais seulement entre l'année 942 et l'année 969. observation a déjà été faite par Florez, et il est singulier que cet illustre savant n'ait pas songé à placer Gonsalve vers l'année 966, c'est-à-dire à l'époque où les Normands commencèrent à infester pour la troisième fois les côtes de la Galice. Probablement Florez, lorsqu'il écrivit son article sur Gonsalve, n'avait pas présents à la mémoire les textes qui se rapportent à cette invasion; mais nous nous tenons convaincu que l'évêque vivait en ce temps-là.

An reste, si je place le naufrage de l'escadre avant l'époque où commença la grande expédition des Normands en Galice, c'est-à-dire avant 968, je le fais parce que l'évêque Théodemir, qui fut selon toute apparence le successeur de Gonsalve et qui assista, dans l'année 969, à la réunion d'évêques qui se tint à Navego, doit être entré en fonction quelque temps

auparavant, comme Florez <sup>1</sup> l'a observé. Toutefois, si l'on veut fixer le naufrage à l'année 968, je ne m'y opposerai pas.

La grande expédition des Danois en Galice ne commenca, d'après Sampiro 2, que dans la seconde année du règne de Ramire III, c'est-à-dire en 968 3. Toutes leurs bandes semblent s'être réunies à cette époque, car les pirates étaient dans cent vaisseaux; on peut donc évaluer leur nombre à huit mille hommes. Leur chef s'appelait Gundered (ce nom s'écrit Gudræd dans l'ancienne langue du Nord), et Sampiro lui donne le titre de roi; mais on comprend qu'il était seulement un roi de mer, un vikingue. Il exerça partout de terribles ravages, et le gouvernement n'était pas à même de l'en empêcher, car le royaume était en proie à l'anarchie féodale. Ramire III, qui portait le titre de roi, était encore enfant; sa tante Elvire, une religieuse, gouvernait en son nom; mais les grands, qui ne voulaient pas obéir à une femme ou à un enfant, avaient rompu les liens qui les attachaient au trône, et chacun d'eux s'était déclaré indépendant dans le pays qu'il gouvernait 4. nois ne manquèrent pas de profiter de cet état de choses, et durant une année et demie, ils ne sem-

<sup>1)</sup> Tom. XVIII, p. 106.

<sup>2)</sup> C. 28 (Esp. sagr., t. XIV).

<sup>3)</sup> Voyez plus haut, p. 306, note 1.

<sup>4)</sup> Mon. Sil., c. 70.

blent avoir rencontré nulle part une résistance sérieuse; mais dans le mois de mars de l'année 970, ils s'approchèrent de Saint-Jacques-de-Compostelle, et alors l'évêque Sisenand vint à leur rencontre. Le 29 mars il leur livra bataille à un endroit que les chroniqueurs appellent Fornellos; mais l'issue de la bataille fut désastreuse: Sisenand fut tué par une flèche, ses troupes furent mises en déroute 1, et selon toute apparence la ville de Compostelle tomba au pouvoir des Normands.

D'après le manuscrit de l'Historia Compostellana, cette bataille aurait eu lieu le 29 mars 968 (ère 1006). Florez 2 a déjà observé que cette date est inadmissible, puisque, dans le mois de juin de l'année 969, Sisenand de Compostelle assista à la réunion d'évêques qui se tint à Navego. Il pense qu'au lieu de MVI, il faut lire MVIII (année 970), et je me range volontiers à son opinion; mais outre la raison qu'il a donnée, on peut encore en faire valoir une autre, tirée des Annales Complutenses. Ces annales disent: «Sub Era MVIII. venerunt Lodormani ad Campos.» Il serait difficile de dire quel endroit est ce Campos, surtout parce qu'il doit être question, non pas d'un endroit peu considérable, mais d'une ville importante, renommée, connue de tout le monde. Tout s'éclaircit

<sup>1)</sup> Hist. Compost., c. 6; Chron. Iriense, c. 11.

<sup>2)</sup> Esp. sagr., t. XIX, p. 151.

si on lit Compos. au lieu de Campos, et si l'on cónsidère ce Compos. comme une abréviation de Compostella. Dans ce cas, la chronique dont il s'agit donne la véritable date, à savoir l'année 970.

Après la victoire qu'ils avaient remportée à Fornellos, les Normands pillèrent toute la Galice 1, et d'après Dudon de Saint-Quentin, ils saccagèrent et brûlèrent en tout dix-huit villes.

Dans la troisième année de leur expédition, c'est-àdire en 971, ils s'apprêtèrent à quitter la Galice. avaient le projet, non pas de retourner dans leur pays, comme le pense Sampiro, mais d'aller attaquer de nouveau l'Espagne musulmane; un passage d'Ibn-Adhârî, que nous citerons tout à l'heure, ne laisse aucun doute à cet égard. Pendant leur retraite, ils reçurent deux rudes échecs. En premier lieu ils eurent affaire à Rudesind, un parent de l'évêque Sisenand qui avait été tué dans la bataille de Fornellos. Rudesind, que l'Église a mis au nombre des saints et que l'Espagne vénère sous le nom de San Rosendo, avait été d'abord évêque de Saint-Martin-de-Mondonedo. L'an 942 il s'était démis de sa dignité pour se livrer entièrement aux exercices spirituels dans un cloître dont il était le fondateur. C'est là que le gouvernement vint le chercher alors que Compostelle eut perdu son évêque. Les conseillers de la régente

<sup>1)</sup> Sampiro, c. 28.

avaient compris que dans les conjonctures difficiles où l'on se trouvait, la Galice avait besoin, non-seulement d'un bon pasteur, mais d'un homme dont l'influence et l'autorité fussent assez grandes pour rétablir l'ordre social sérieusement ébranlé; d'un homme qui fût en état de réunir en un seul faisceau toutes les forces de la province et de les tourner contre les forbans scandinaves. Par l'éclat de sa naissance (il était allié à la famille royale), par ses talents, par le respect et la vénération qu'inspiraient ses vertus, Rudesind était l'homme qui convenait à la situation; aussi le gouvernement le pria-t-il d'administrer par intérim le diocèse de Compostelle. Ce ne fut pas sans regret que Rudesind se laissa arracher à sa paisible solitude; mais cédant aux prières du jeune roi et des grands, il accepta la charge aussi honorable que difficile qu'on lui offrait. Le roi le nomma alors son lieutenant en Galice avec plein pouvoir de faire tout ce qu'il jugerait nécessaire pour rétablir la tranquillité et délivrer le pays des pillards qui le rava-L'évêque réussit à rassembler une armée, et, mettant sa confiance en Dieu, il la conduisit contre les Normands en répétant sans cesse ces paroles du Psalmiste: « Ils ont des chevaux, ils ont des chars, mais nous, nous invoquons le nom du Seigneur, » et le combat s'étant engagé, il battit les ennemis 1.

<sup>1)</sup> Comparez les Facta et miracula S. Rudesindi (Esp. sagr.,

De son côté, le gouvernement avait aussi réussi à mettre sur pied une armée. Le comte Gonsalve Sanchez en prit le commandement. Il attaqua les Danois, et, plus heureux encore que Rudesind ne l'avait été, il remporta sur eux une éclatante et complète Leur roi Gundered se trouva parmi les Mais quoiqu'il nous paraisse certain que les morts. pirates essuvèrent une très-grande perte, le témoignage d'Ibn-Adhârî montrera cependant qu'il y a de l'exagération dans le récit de Sampiro quand il assure que les Danois furent tués jusqu'au dernier homme, et que tous leurs navires furent brûlés. Si affaiblis qu'ils fussent, ils étaient néanmoins encore assez forts pour tenter une invasion sur la côte occidentale de l'Espagne musulmane, et voici ce qu'Ibn-Adhârî (t. II, p. 257) dit à ce sujet:

« Au commencement du mois de Ramadhân de l'année 360 (fin de juin ou commencement de juillet 971), on reçut à Cordoue la nouvelle que les Madjous-Normands (que Dieu les maudisse!) s'étaient montrés en mer, et que, selon leur coutume, ils avaient l'intention d'attaquer les côtes occidentales de l'Andalousie. Le sultan (Hacam II) ordonna alors à son amiral de se rendre au plus vite à Almérie, de conduire

t. XVIII, Appendice, n° XXXII), c. 4 et 6 (super partes Gallæciæ Regias vices imperando exercebat) avec les dissertations de Florez sur Rudesind (t. XVIII, p. 73—105) et sur Sisenand (t. XIX, p. 140 165).

à Séville la flotte qui se trouvait dans ce port, et de réunir toutes les autres escadres dans les parages de l'Ouest.»

Dans la suite Ibn-Adhârî ne parle plus des Normands. Il est donc présumable que les écumeurs de mer, intimidés par les préparatifs du calife, retournèrent dans leur patrie, et que cette fois les habitants du littoral en furent quittes pour la peur.

On me pardonnera, je l'espère, d'avoir parlé si en détail de cette invasion. La nouveauté de la matière peut me servir d'excuse. Dans le mémoire que j'ai déjà cité, M. Werlauss a bien écrit deux pages sur ce sujet; mais il suffira de dire que ce savant, qui s'est acquis par d'autres travaux une réputation sans doute bien fondée, n'avait dans cette circonstance presque aucun document à sa disposition. Il ne connaissait pas les textes arabes, et quant aux documents latins, n'étant pas à même, à ce qu'il paraît, de consulter l'España sagrada où ils se trouvent. il ne les connaissait que de seconde main. de ce précieux recueil, il n'a pu recourir non plus aux excellentes dissertations que le savant et judicieux Florez y a données sur cette période de l'histoire de l'évêché de Compostelle; et cependant, quand on traite de ce temps-là, il est absolument nécessaire de les avoir étudiées, car elles montrent qu'il faut se servir avec circonspection de l'Historia Compostellana, de la Chronique d'Iria et de la Vie de saint Rudesind, les auteurs de ces livres s'étant plu, pour une raison que j'ai expliquée ailleurs 1, à calomnier les évêques de cette époque.

A en croire M. Werlauff, les expéditions dont nous avons parlé jusqu'ici seraient les seules dont il soit question dans les documents latins de l'histoire d'Espagne. Ces documents, toutefois, parlent encore de plusieurs autres invasions, dont nous devons nous occuper à présent et sur lesquelles les anciens historiens du Nord nous fourniront d'utiles renseignements.

## IV.

#### EXPÉDITION DE SAINT OLAF.

Parmi les villes espagnoles que les Normands ont saccagées et détruites, il faut compter celle de Tuy, à l'embouchure du Minho. Le principal témoignage à cet égard est une charte d'Alphonse V, qui porte la date du 29 octobre 1024 et par laquelle ce roi donne le diocèse de Tuy à l'évêque de Compostelle <sup>2</sup>. On y lit ces paroles:

« Comme les péchés se multipliaient, la côte a été ravagée par les Normands 3; et puisque parmi les

<sup>1)</sup> Plus haut, t. I, p. 21, 22.

<sup>2)</sup> Cette charte se trouve dans l'Esp. sagr., t. XIX, p. 390 et suiv.

<sup>3)</sup> Dans le texte on trouve *Leodemani*. C'est sans doute une faute du compilateur du cartulaire; il faut lire *Lordomani*, et nous aurons à revenir sur cette forme. Au reste, la même erreur se trouve dans

sièges épiscopaux celui de Tuy était le dernier et le plus récent, l'évêque qui y résidait a été fait prisonnier avec tout son troupeau par les ennemis, lesquels ont tué ou vendu les habitants, et qui ont réduit la ville au néant, de sorte que durant plusieurs années elle est restée veuve. Dans la suite nous avons été à même, grâce à la miséricorde de l'Éternel qui gouverne tout et qui dispose tout pour le mieux, de battre les ennemis et de les expulser de notre royaume. Longtemps après, voulant donner un évêque à chaque diocèse, ainsi que le prescrivent les canons, nous avons convoqué les évêques, les comtes et tous les grands de notre cour, afin de les consulter à ce suiet; mais, voyant le siège épiscopal de Tuy ruiné, souillé et déchu de son rang, nous avons jugé nécessaire de le réunir au siége apostolique, comme nous le faisons par le présent acte » etc.

Cette charte nous met à même de préciser, approximativement du moins, la date de cette invasion des Normands. Alphonse V, quand il succéda à son père Bermude II l'an 999, était encore fort jeune, moins jeune toutefois que ne le prétend Pélage d'Oviédo (c. 5) qui ne lui donne que cinq ans, car il est certain qu'en 992 il était déjà au monde <sup>1</sup>. Il est donc

un titre de l'infante Urraque (Esp. sagr., t. XXII, Appendice, n° I), où celui que nous donnons a été copié en partie (on y lit même Leodemoni).

<sup>1)</sup> Voyez Esp. sagr., t. XXXVIII, p. 8, 9.

permis de supposer qu'il comptait huit ans en 999. Or, il dit formellement dans sa charte qu'il a expulsé lui-même les Normands; il faut donc qu'à l'époque de leur invasion il ait été d'âge à porter les armes, d'où nous concluons que l'invasion n'a pas eu lieu avant l'an 1008. Il se peut fort bien, au contraire, qu'elle ait eu lieu quelque temps après.

Quant aux chartes relatives à l'évêché de Tuy, elles nous fournissent peu de lumières. L'évêque Viliulf a gouverné ce diocèse durant quarante ans, et la dernière charte qu'il signe est de l'année 999 <sup>1</sup>. Nous ignorons s'il eut pour successeur immédiat un certain Alphonse; mais il est incontestable qu'avant la destruction de Tuy, cette ville a eu un Alphonse pour évêque. C'est ce qui résulte d'une charte de 1112 <sup>2</sup>, où il est aussi question de l'invasion des Normands, laquelle, y est-il dit, eut lieu peu de temps après la mort de cet Alphonse. Le nom de l'évêque qui a été fait prisonnier par les Normands, nous est inconnu.

Rien ne nous empêche donc de croire que la ville de Tuy a été saccagée par les Normands vers l'an 1012. Cela posé, nous osons ajouter qu'elle l'a été par le fameux vikingue norvégien Olaf, fils de Harald, qui régna plus tard sur sa patrie. Canonisé un an

<sup>1)</sup> Voir Esp. sagr., t. XXII, p. 57.

<sup>2)</sup> Dans l'Esp. sagr., t. XXII, Appendice, nº II.

après sa mort, cet Olaf devint le patron de la Norvége, et bientôt une foule d'églises lui furent consacrées, non-seulement dans le Nord, mais encore dans les îles britanniques, dans la Hollande, et même en Russie et à Constantinople.

C'était un saint d'une singulière espèce. dès sa douzième année, il avait déjà fait des invasions dans la Suède, dans l'île d'Œsel, dans la Finlande et dans le Danemark, lorsqu'il arriva sur les côtes de la Hollande 1. Dans ce pays la ville de Thiel, dont le commerce était alors très-florissant, excita sa convoitise, et, remontant le Wahal, il s'en empara sans coup férir, les habitants ayant pris la fuite à son approche. La ville fut saccagée et incendiée; mais par respect pour la religion, les pirates ne brûlèrent pas l'église de Sainte-Walburge; après en avoir enfoncé les portes, ils se contentèrent, dit un auteur du temps, d'en enlever les vêtements sacrés, les ornements de l'autel, en un mot tous les objets de valeur. Il paraît toutesois qu'ils s'y prirent un peu rudement, car dans la suite l'évêque d'Utrecht. Adelbold, se crut obligé de faire rebâtir cette église. L'année suivante, Olaf Haraldsson revint avec quatre-vingt-dix vaisseaux, et, ayant battu les Hollandais qui voulaient s'opposer à son passage, il arriva jus-

<sup>1)</sup> Vers du scalde contemporain Sigwat, dans la Saga Olafs Konungs ens helga, éd. Munch et Unger (Christiania 1853), p. 19.

qu'à Utrecht. A son approche, les habitants avaient incendié les maisons du faubourg, de peur que les pirates ne s'y nichassent. Olaf leur en témoigna chaleureusement ses regrets. « Vous n'aviez aucune raison, leur fit-il dire, pour détruire votre faubourg. Il ne m'est pas venu à l'esprit de vous faire du mal. Comment une telle pensée me serait-elle venue, puisque vous avez un évêque que je révère comme un saint? Tout ce que nous voulons, moi et mes camarades, c'est que vous nous permettiez d'entrer dans votre ville afin que nous soyons à même de prier dans vos églises et de leur offrir nos dons. » Mais les habitants d'Utrecht, en gens soupçonneux qu'ils étaient, se défiaient de la piété des Normands, et peut-être n'y voyaient-ils pas autre chose qu'une de ces vieilles ruses dont les pirates se servaient partout et grâce auxquelles ils avaient déjà pénétré dans mainte ville, qu'ils pillaient ensuite. Ils leur répondirent donc d'une manière à la fois ferme et polie qu'ils ne pouvaient admettre dans leurs murs des hommes armés; et soit par respect pour le saint évêque (comme l'affirme un panégyriste de ce dernier), soit qu'il ne se crût pas en état de prendre une ville aussi bien fortifiée qu'Utrecht l'était alors, Olaf rebroussa chemin et se remit en mer 1.

<sup>1)</sup> Voyez les auteurs cités par van Bolhuis, De Noormannen in Nederland, p. 191-200.

L'Angleterre, où le faible et indolent Éthelred régnait à cette époque, devint alors le théâtre de ses exploits. L'an 1011 il prit, conjointement avec Thorkell, le lieutenant du roi de Danemark Sven, l'importante ville de Cantorbéry, qui avait refusé le tribut qu'auparavant elle s'était engagée à payer aux Danois. « Prince gracieux, chanta plus tard son scalde Ottarle-Noir, le matin tu es entré dans le large Cantaraborg. Les flammes et la fumée jouèrent terriblement avec les maisons. Descendant des héros, tu commandais à la victoire! J'ai entendu dire que tu as tranché leurs jours à bien des hommes 1. » En effet, la boucherie fut aussi effroyable que l'incendie, lequel ressemblait, dit un hagiographe contemporain, à l'incendie de Troie ou à celui de Rome sous Néron. En vain l'archevêque Elphége, généralement révéré à cause de ses vertus et de son grand âge, se précipite au-devant des barbares en les suppliant d'épargner son malheureux troupeau: il devient la victime de son dévouement. Les Normands le saisissent, lui serrent la gorge pour étouffer ses cris, lui lient les mains, lui déchirent les joues avec leurs ongles, lui donnent

<sup>1)</sup> Eaga Olafs, p. 21 éd. de 1853. Voyez ibid. les vers de Sigwat sur le même sujet. Les compilateurs de cette saga ont commis plusieurs erreurs en parlant du séjour d'Olaf en Angleterre; voyez à ce propos les excellentes observations de MM. Keyser et Unger, Olafs Saga hins helga, en kort Saga etc. (Christiania 1849), p. 98—104. Il faut s'en tenir aux chants des scaldes contemporains, qui sont pour l'histoire des documents parfaitement sûrs.

des coups de poing et des coups de pied, après quoi ils le traînent devant la cathédrale afin de le rendre témoin du sort qui attendait cet édifice, où le clergé, les moines, les femmes et les enfants avaient cherché un asile. Des fagots avaient déjà été entassés contre les murailles; les Normands y mettent le feu en poussant des cris sauvages. Bientôt les flammes gagnent Des poutres enflammées qui tombent et des torrents de plomb fondu forcent les malheureux qui se trouvent dans l'église à la quitter; mais à mesure qu'ils sortent, les Normands les sabrent devant les veux du primat.

La vie d'Elphége fut épargnée pendant plusieurs mois. Les Normands, qui l'avaient jeté dans un cachot immonde, espéraient encore qu'il leur payerait l'énorme rançon qu'ils exigeaient de lui; mais pour les contenter, l'archevêque aurait dû spolier l'Église, et il refusa de le faire. Son opiniâtreté exaspéra les Normands, et un jour qu'il leur était venu du Danemark des tonneaux de vin dont ils burent largement, ne sachant que faire pour s'amuser après le repas. ils firent venir le vieillard. «De l'or, évêque, lui cria-t-on de toutes parts du plus loin qu'on l'aperçut; de l'or, ou nous allons te faire jouer un rôle qui te rendra fameux dans le monde!» Mal inspiré et ignorant probablement qu'ils étaient ivres, l'évêque eut la maladresse de les sermonner, de leur offrir l'or de la parole divine comme il disait, et de les menacer 21

d'une mort terrible au cas où ils oseraient attenter à ses jours. A peine eut-il fini de parler, que les Normands se mirent à rugir comme des bêtes féroces. L'un lui jeta un os, un autre une pierre, un troisième une tête de bœuf. Le malheureux vieillard tomba à terre, et, maltraité de la manière la plus brutale et la plus ignoble, il dut bénir le ciel alors qu'un Danois, auquel il avait conféré le baptême, lui donna par compassion le coup de grâce (19 avril 1012) 1.

L'Église, dans son équité impartiale, regarde Elphége comme un saint, de même qu'Olaf Haraldsson, l'un de ses meurtriers.

Quelque temps après la mort de l'archevêque, Olaf se mit de nouveau en mer pour reprendre son ancienne profession, celle de pirate. Il ravagea alors les côtes de la France, témoin ces vers de son scalde Ottar-le-Noir: «Jeune roi, toi qui es gai dans le combat, tu as été à même de dévaster Peita (le Poitou). Prince, tu as fait l'épreuve de ton bouclier peint dans Tuskaland (le pays de Tours, la Touraine) 2.»

<sup>1)</sup> Osbern, Vita S. Elphegi, dans Langebek, Script. rer. Danic., t. II, p. 439 et suiv. Dans ses notes, Langebek a cité les passages des chroniqueurs anglais qui se rapportent à ces événements.

<sup>2)</sup> Adémar (c. 53, dans le Recueil de Pertz, t. IV, p. 139, 140) parle sans doute de la même expédition. Il ne faut pas la confondre avec celle dont il est question dans les chroniques de Normandie, comme l'ont fait, non-seulement Depping, mais encore des écrivains plus sérieux, tels que les auteurs du Dictionnaire géographique

C'est pendant cette expédition qu'Olaf Haraldsson Depuis peu d'années seulement. a été en Espagne. nous possédons à ce sujet un témoignage positif. se trouve dans la Chronique de la Norvége qui a été écrite sur une des Orcades, et qu'un savant d'un éminent mérite, M. Munch de Christiania, a publiée pour la première fois en 1850 1. L'auteur de cette chronique nous apprend (p. 17) qu'Olaf Haraldsson alla attaquer la Bretagne et l'Espagne, où il remporta plusieurs victoires. «Olavus interim Britones debellat, et usque Hispaniæ partes profectus, ibique clarissimos suæ victoriæ titulos relinguens, rediit in Daniam » etc. Or, comme l'époque de l'expédition d'Olaf coincide avec celle de la destruction de Tuy par les Normands, nous n'hésitons pas à dire que c'est lui qui a saccagé cette ville et qui a fait prisonnier son évêque. Le sort de ce dernier a-t-il été moins dur que celui de l'infortuné Elphége? Nous l'ignorons; mais l'évêque doit avoir été vendu comme esclave ou tué, car il semble qu'en Galice on ne l'a jamais revu.

Nous avons dit qu'à notre connaissance il n'y a qu'un seul témoignage qui dise positivement qu'à

qui se trouve dans le XIIe volume des Scripta histor. Island. Cette dernière expédition a été faite par le roi de Norvége Olaf Tryggvason (+ 1000) et par le roi de Danemark Sven. Elle est antérieure de plusieurs années à celle d'Olaf Haraldsson.

<sup>1)</sup> La publication de M. Munch porte ce titre: Symbolæ ad historiam antiquiorem rerum Norvegicarum. Christiania, 1850.

cette époque Olaf a été en Espagne. Toutesois, il y en a d'autres qui peut-être ne sont pas non plus sans valeur, et comme la chronique que nous avons citée, bien qu'elle ait puisé à de bonnes sources, n'a été écrite qu'au XVe siècle 1, il ne sera pas superflu de D'abord Osbern, le biographe d'Elphége. en racontant que les meurtriers de ce saint homme furent cruellement punis par le ciel, dit que deux de leurs bandes allèrent, l'une dans quarante, l'autre dans vingt-cinq navires, vers des pays éloignés et inconnus, où elles furent exterminées par les habitants 2. L'une de ces escadres ne peut-elle pas avoir été celle d'Olaf, et l'un de ces pays «lointains et inconnus» ne serait-il pas l'Espagne, qu'à cette époque on ne connaissait guère en Angleterre? Sans doute la bande d'Olaf ne fut pas exterminée; mais elle fut du moins expulsée par Alphonse V, et il ne faut pas perdre de vue que le pieux Osbern aime à exagérer les choses quand il croit que la réputation du saint qu'il glorifie y est intéressée.

Un autre témoignage est beaucoup plus explicite; il prouvera, je pense, qu'Olaf a poussé avec son escadre bien plus loin que l'embouchure du Minho.

<sup>1)</sup> M. Munch (p. v) pense toutefois que la partie principale de la chronique a été composée vers l'an 1300.

<sup>2) &</sup>quot;Quadraginta vero, itemque viginti quinque, ad exteras atque ignotas regiones appulsæ, et quasi quæ insidiarum gratia venissent, ab eisdem miserabiliter interemptæ." Recueil de Langebek, t. II, p. 453.

Ce témoignage nous est fourni par la saga islandaise qui porte le nom du célèbre vikingue, et la substance du récit que j'ai en vue ¹ se trouve déjà dans cette rédaction qui, d'après les belles recherches des savants de Christiania, est la plus ancienne que nous ayons. Dans sa forme actuelle, cette rédaction date de la seconde moitié du XII° siècle (entre 1160 et 1180); mais il existe des fragments d'une rédaction encore plus ancienne et qui paraît appartenir à la première moitié du XII° siècle, c'est-à-dire à l'époque où l'on a commencé à mettre la tradition orale par écrit. Les données de cette saga méritent donc un examen sérieux, ne fût-ce qu'à cause de leur ancienneté.

Or, elle nomme les Karlsår comme le point le plus éloigné où Olaf soit parvenu pendant son expédition, et nous devons rechercher ce qu'il faut entendre sous ce mot.

Schæning a soupçonné que c'est le Minho. Nous ne nous arrêterons pas à cette conjecture, car, bien que nous soyons convaincu qu'Olaf a été sur le Minho, nous ne voyons pas pourquoi les Norvégiens auraient donné à ce fleuve le nom de Karlsár. Dans un ouvrage d'une profonde érudition, à savoir le Dictionnaire géographique qui forme le XII° volume des Scripta historica Islandorum, on trouve une explication

<sup>1)</sup> Olafs saga, éd. de 1849, c. 14, 17; éd. de 1853, c. 25; Fornmanna Sögur, t. IV, p. 55—58, t. V, p. 162—165. Cf. Fagrskinna, p. 71.

tout à fait différente. Les auteurs de ce beau travail traduisent (p. 103, 104) Karlsár par les eaux de Charles, et après avoir dit que les Normands avaient la coutume de changer les noms de lieux étrangers en des noms qui pour eux avaient une signification, ils pensent que sous Karlsár ou eaux de Karl, il faut entendre la Garonne. Leur opinion a été adoptée par les savants de Christiania, MM. Munch, Keyser et Unger.

Sans contester la justesse de l'hypothèse dont ces savants ont fait leur point de départ, je dois cependant observer qu'à mon sens du moins, l'ensemble du récit ne nous permet pas de penser à la Garonne. D'abord, la saga dit formellement que les hommes qui demeurent près des Karlsár sont des païens, des idolâtres. Or, quoi qu'en disent les auteurs du Dictionnaire géographique (p. 532), nous hésitons à admettre qu'Olaf et ses compagnons, qui étaient chrétiens (assez mauvais chrétiens du reste), aient considéré les habitants du Bordelais comme des adorateurs d'idoles. En second lieu, le pays près des Karlsår est évidemment un fairy-land comme disent les Anglais, un pays féerique s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, car Olaf y rencontre deux monstres qu'il tue, un énorme sanglier et une sirène, que les habitants révéraient comme leurs dieux tutélaires. Or, est-il vraisemblable que les Normands aient placé leur fairyland en France, sur les bords de la Garonne? Je ne

le crois pas; la France, où ils avaient été si souvent, ressemblait trop aux autres pays chrétiens qu'ils pillaient, pour qu'elle eût pu frapper leur imagination à ce point. Ensin (et cet argument me semble décisif), la saga dit qu'Olaf attendit dans les Karlsár un vent favorable pour passer le détroit de Gibraltar. Il est donc certain qu'il ne s'agit pas de la Garonne; aucun homme de bon sens n'attendra à l'embouchure de ce sleuve un vent propice pour entrer dans la Méditerranée; il faut au contraire qu'il soit question d'une localité près du détroit de Gibraltar.

A mon sens il s'agit de la baie de Cadix. C'est là que les navires attendent ordinairement un vent favorable pour passer le Détroit; c'est là que demeuraient alors des païens, c'est-à-dire des musulmans, car on sait que tous les peuples chrétiens regardaient alors les sectateurs de Mahomet comme des idolâtres; c'est là, enfin, que les Normands doivent avoir placé leur fairy-land, car pour eux Cadix, où demeuraient les singuliers Blâmenn (les noirs), était au bout du monde. Les Romains en avaient jugé de même; «terrarum finis Gades,» avait dit Silius Italicus.

Il ne nous reste donc qu'à expliquer pourquoi les Normands ont donné à la baie de Cadix le nom de Karlsár.

A notre avis, ce terme ne signifie pas les eaux de Charles, mais bien les eaux de l'homme, les eaux de l'homme grand, car le mot karl signifie dans toutes les langues germaniques un homme grand, fort, robuste. C'est ainsi qu'un navire d'Olaf, dont la proue était ornée d'une tête de roi, portait le nom de karlhœfuð, tête d'homme, d'homme grand 1; et si l'on traduit Karlsår de cette manière, on s'expliquera facilement pourquoi les Normands ont donné ce nom à la baie de Cadix.

Tout le monde a entendu parler des colonnes d'Hercule à Cadix; mais quoique les auteurs classiques les nomment souvent 2. c'est uniquement par les auteurs arabes et par le Pseudo-Turpin que nous savons ce qu'il faut entendre sous cette expression. Les Arabes connaissaient fort bien ces fameuses colonnes qui ont existé jusqu'à l'année 1145, et ils en ont donné des descriptions très-détaillées. C'étaient donc plusieurs piliers ronds en pierre très-dure, qui se trouvaient dans la mer, l'un sur l'autre. Chacun de ces piliers avait quinze coudées en circonférence, et dix en hauteur: ils étaient reliés entre eux avec du fer et du plomb, et l'édifice dans son entier avait soixante ou bien cent coudées de haut (les géographes varient à cet égard); mais comme il n'avait pas de porte, on ne pouvait y entrer. Au-dessus il y avait une statue de bronze, haute de six coudées. Elle représentait

<sup>1)</sup> Saga Olafs, p. 38 éd. de 1853. Karlshæfuð, tête d'homme, est aussi le nom d'un personnage bien connu dans les sagas.

<sup>2)</sup> Cf. Suarez de Salazar, Grandezas y antiguedades de Cadiz, p. 149, 150.

un homme à longue barbe, vêtu d'une ceinture et d'un manteau doré qui lui allait jusqu'à mi-jambes. De la main gauche il en serrait les pans contre sa poitrine, et dans la main droite, qu'il tenait étendue vers le Détroit, il avait une clé 1.

On voit donc que la dénomination très-caractéristique de Karlsar, les eaux de l'homme, s'explique d'elle-même. Cet homme de neuf pieds au-dessus des colonnes d'Hercule, cette statue vraiment colossale, a dû frapper l'imagination des Normands, et il est tout naturel qu'ils aient donné à la baie de Cadix un nom qui, dans ce temps-là, lui convenait parfaitement.

Peut être faut-il faire un pas de plus. Il se pourrait qu'il y eût, dans la saga même, une vague réminiscence de la statue, de l'homme grand. On y lit
qu'Olaf, alors qu'il se trouvait dans la baie de Cadix,
où il avait combattu les païens et où il attendait un
vent favorable pour traverser le Détroit, eut un rêve
fort remarquable. Un homme «d'un aspect majestueux et formidable» lui apparut <sup>8</sup> et lui ordonna de
ne point continuer son voyage. «Retourne plutôt
dans ton pays, lui dit-il, car tu régneras éternelle-

<sup>1)</sup> Voyez Cazwinî, t. II, p. 370 éd. Wüstenfeld; Dimichkî, man. 464, fol. 168 v.; Ibn-Iyâs, man. 818, p. 361; de Gayangos, t. I, p. 78, 79; Turpini Historia de vitâ Caroli magni, c. 3 (éd. Reiffenberg, Chronique rimée de Philippe Mouskes, t. I, p. 491). Comparez l'Appendice, n° XXXV.

<sup>2) &</sup>quot;þá dreymdi hann merkiligan draum, at til hans kom tíguligr ma $\delta r$  ok 6grligr."

ment sur la Norvége. » Olaf fut d'avis que ce songe signifiait qu'il régnerait sur sa patrie et que ses descendants y régneraient après lui. Il obéit à l'injonction qu'il avait reçue et rebroussa chemin.

Ce qui m'engage surtout à croire qu'il y a ici un souvenir confus de la statue, c'est que les auteurs arabes attachent la même idée à la main étendue de la figure. Ils disent tous que cette main étendue signifie: «Retourne d'où tu es venu!» Au reste, j'attache peu d'importance à cette observation, et si l'on aime mieux qu'un ange soit apparu à Olaf, comme Snorri Sturlason semble donner à l'entendre dans sa rédaction de la saga, je ne m'y opposerai pas.

# V.

# EXPÉDITION D'ULF.

Dans l'histoire des Canutides 1 on trouve ce passage: «Ulf, un *iarl* (comte) en Danemark, était un brave guerrier; il alla comme vikingue vers l'Ouest, conquit et ravagea la Galice, et y fit un ample butin; c'est pour cette raison qu'on l'appelait Galizu-Ulf.»

Les savants du Nord ont déjà observé que, d'après les synchronismes donnés par l'auteur de l'histoire des Canutides, cet Ulf, dont Saxo Grammaticus parle aussi incidemment <sup>2</sup> et qu'il appelle Ulvo Gallicianus,

<sup>1)</sup> Knytlinga saga, dans les Fornmanna Sögur, t. XI, p. 302.

<sup>2)</sup> Liv. XII, p. 596 éd. Müller et Velschow.

doit être né vers l'an 1000. Or, je trouve dans l'Historia Compostellana (Lib. I, c. 10) que les Normands ont fait une invasion dans la Galice à l'époque où Cresconius était évêque de Compostelle, c'est-à-dire entre 1048 et 1066 <sup>1</sup>. Il est donc présumable qu'il faut combiner ces deux témoignages, et que le vikingue qui envahit la Galice du temps de Cresconius était le Danois Ulf.

Au reste, l'Historia Compostellana ne donne aucun détail sur cette invasion; et quand elle dit que Cresconius extermina les envahisseurs 2, il ne faut pas, je crois, prendre cette expression au pied de la lettre. L'auteur espagnol semble avoir exagéré les revers des Normands, de même que l'auteur islandais paraît avoir exagéré leurs succès.

### VI.

#### LES DERNIERS VIKINGUES.

Les invasions dont nous avons parlé sont les seules sur lesquelles les chroniques donnent des détails. Il est à présumer, toutefois, qu'il y en a eu d'autres; les documents donnent même à l'entendre. Ainsi Ibnal-Coutîa (plus haut, p. 286) considère la première et

<sup>1)</sup> Comparez Esp. sagr., t. XIX, p. 194 et suiv.

<sup>2) &</sup>quot;Cresconius — suæ militiæ circumspecta strenuitate Normanos, qui hanc terram invaserant, funditus extinxit."

la seconde expédition comme une seule, à laquelle il assigne une durée de quatorze ans, d'où l'on peut inférer que, pendant cet intervalle, les pirates n'ont pas laissé les côtes de l'Espagne en repos. D'un autre côté, on lit dans une inscription 1 qu'Alphonse III (866-910) fit placer dans une forteresse qu'il avait fait bâtir et qui devait servir à protéger Oviédo: « caventes, quod absit, dum navalis gentilitas piratico solent exercitu properare, ne videatur aliquid deperire» etc. La Chronique d'Iria (c. 9) dit de même que l'évêque Sisenand fit entourer Compostelle de murailles «propter diram sævamque incursionem Normanorum ac Frandensium<sup>2</sup>, prædarum dispendio Gallæciam sæpe afficientium.» Enfin, une charte de 11123 nous apprend que l'évêque de Tuy Naustius (qui était chargé de la conduite de ce diocèse vers l'an 926, c'est-à-dire à une époque où il n'est pas question dans les chroniques d'une invasion normande) se retira dans le cloître de Labrugia à cause des invasions des Normands. Les chroniques ne parlent donc que des invasions les plus importantes.

<sup>1)</sup> Publiée dans l'Esp. sagr., t. XXXVII, p. 216; cf. p. 329.

<sup>2)</sup> Plus loin (c. 11), ce chroniqueur dit de nouveau: "Normani et Frandenses." Faudrait-il lire Trandenses? Les Thrand sont les Norvégiens; on donnait à la plus grande partie de la Norvége le nom de Thrandheim (pays des Thrands), qui s'est conservé dans celui de la ville de Drontheim.

<sup>3)</sup> Esp. sagr., t. XXII, Appendice, no II.

Cette remarque doit s'appliquer surtout à celles qui eurent lieu après le milieu du XIe siècle et qui durèrent jusqu'au milieu du siècle suivant. Pendant cette période, où le reste du continent européen n'eut plus à souffrir des ravages des pirates scandinaves, leurs invasions en Espagne furent au contraire fort nombreuses, beaucoup plus nombreuses qu'elles ne l'avaient été auparavant. D'où venaient ces pirates? C'étaient en partie des Norvégiens qui allaient prendre part aux croisades. Ces gens-là croyaient faire une œuvre méritoire en combattant les mécréants de la Péninsule, et, oubliant que la Galice était un pays chrétien, ils se rappelaient au contraire un peu trop vivement que leurs ancêtres avaient été des vikingues. Mais la plupart des pirates venaient d'un autre pays: ils venaient des îles britanniques. «Au nord de Cadix, dit un auteur cité par Maccarî (t. I, p. 104). se trouvent les îles Fortunées, où il y a quantité de villes et de villages. C'est de là que vient un peuple auquel on donne le nom de Madjous et qui est chrétien. La première de ces îles est la Bretagne, qui se trouve au milieu de l'Océan, à une grande distance au nord de l'Espagne. Il n'y a ni montagnes ni rivières; pour avoir à boire et pour humecter la terre, les habitants en sont réduits à l'eau de pluie.» L'auteur de l'Historia Compostellana (L. II, c. 23) dit de même en parlant des pirates: «Anglici vel Normanigenæ,» et en racontant une invasion qui eut lieu en 1111, il les appelle simplement Anglais, «Anglici piratæ» (L. I, c. 76).

Cependant il ne nous suffit pas de savoir que les pirates du XIº et XIIº siècles descendaient des Scandinaves (Normanigenæ) et qu'ils venaient des îles britanniques: il nous faut préciser cette indication trop Si, pour le faire, nous n'avions que le témoignage de l'Historia Compostellana, la chose serait Il va sans dire que les Anglo-Norassez difficile. mands, les barons de Guillaume-le-Conquérant et leurs descendants, sont hors de cause: mais nous aurions le choix entre les différents petits États que les Danois et surtout les Norvégiens avaient fondés sur les côtes de l'Écosse, sur les Hébrides, à Limerick, à Waterford, à Dublin, et qui ont subsisté longtemps Heureusement après la conquête de Guillaume 1. l'auteur cité par Maccarî nous tire d'embarras. Quoique l'expression dont il se sert soit un peu ambiguë, il donne cependant assez clairement à entendre que les pirates venaient d'un pays où il n'y a ni rivières ni montagnes. Ce renseignement, que plusieurs orientalistes ont trouvé bizarre, et qui l'est en réalité si l'on suppose, comme on l'a fait, que l'auteur parle de l'Angleterre, ou bien (ce qui serait encore pis) de

<sup>1)</sup> On peut consulter sur ces petits États un ouvrage d'un spirituel savant danois, M. Worsaae (Die Dänen und Nordmänner in England, Schottland und Irland).

la Bretagne armoricaine 1, - ce renseignement, que les Arabes d'Espagne tenaient sans doute des Madjous eux-mêmes, nous conduit précisément vers le seul pays où il y eût encore des vikingues, car, à notre connaissance du moins, il n'y en avait plus dans les États fondés par les Norvégiens que nous avons nommés. Il nous conduit vers les Orcades, et s'il se rapporte à ces îles, il est à peu près exact. Les Orcades, qui sont au nombre de soixante-sept, dont vingt-neuf seulement sont habitées, n'ont, si je ne me trompe, point de rivière, et s'il y a des rochers sur quelquesunes d'entre elles, sur l'île de Hay par exemple, il y en a d'autres où l'on n'en trouve pas. En général ces îles sont des prairies et des bruyères d'un aspect triste et monotone, car on n'y voit presque aucun arbre. Or, c'est là que les Norvégiens qui ne pouvaient se plier ni au christianisme ni à la monarchie telle que l'entendaient Harald Hárfagr et ses successeurs, ont cherché et trouvé un asile; c'est là aussi que les anciennes mœurs de la Scandinavie se sont conservées le plus longtemps, grâce à l'indépendance presque complète dont on y jouissait, car le roi de Norvége ne régnait sur les Orcades que de nom. iarl des îles lui payait seulement un tribut, et ces iarls étaient puissants. Renforcés par les Danois et les Norvégiens qui demeuraient sur d'autres îles au

<sup>1)</sup> Reinaud, Géographie d'Aboulfeda, t. II, p. 265.

nord de l'Écosse, ils étaient en état d'équiper de grandes flottes avec lesquelles ils faisaient souvent des conquêtes en Écosse. Le iarl Sigurd-le-Gros et son fils Thorfinn (qui mourut en 1064) étaient de célèbres vikingues. «Quoiqu'une ère nouvelle, l'ère chrétienne, dit avec raison M. Worsaae<sup>1</sup>, eût commencé pour les rudes vikingues, il arriva cependant que les Orcades produisirent encore, durant plus d'un siècle après la mort de Thorfinn, des hommes qui n'étaient chrétiens que de nom, et qui, dans leur manière de penser et dans leur conduite, étaient des vikingues Parmi eux Sven Asleifsson; qui vivait au milieu du XIIº siècle sur la petite île de Gairsay, au nord-est de Mainland, est en première ligne. Nonseulement qu'il prit une grande part aux nombreuses discordes et révolutions dont les Orcades furent le théâtre, mais il fit aussi des expéditions de vikingue contre d'autres pays. Entouré d'une bande de quatre-vingts hommes, il passait l'hiver dans son château, vivant largement du butin qu'il avait acquis. Au printemps, après les semailles, il faisait des expéditions vers les côtes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Dans l'automne il retournait dans son île afin de rentrer les blés; cela fait, il recommençait ses courses jusqu'à ce que l'hiver le forcat à les interrompre.»

L'histoire des Orcadiens, comme nous le verrons

<sup>1)</sup> Die Dänen und Nordmänner etc., p. 151.

tout à l'heure, n'est pas entièrement muette sur leurs expéditions en Espagne; cependant celles-ci ont été bien plus fréquentes qu'elle ne donne à l'entendre. C'est ce que prouvent les documents arabes. mier lieu je citerai à ce sujet un passage d'Édrisi. qui se trouve à la fin de l'article que ce géographe a consacré à l'île de Saltès 1 (près d'Huelva) et qui bien certainement se rapporte aux expéditions des derniers vikingues. On le chercherait en vain dans la traduction de M. Jaubert. Cet orientaliste l'a supprimé, et il a dit dans une note: «Ici le texte du man. A contient, relativement à de prétendus sorciers, un conte que nous nous abstenons de traduire.» est que, par une bévue assez bizarre, feu M. Jaubert a cru que le mot Madjous signifie sorciers, magiciens; mais voici ce qu'on lit dans le man. A de Paris que j'ai collationné: «Les Madjous se sont emparés à plusieurs reprises de cette île; et les habitants, chaque fois qu'ils entendaient dire que les Madjous revenaient, s'empressaient de prendre la fuite et de quitter l'île 2.» Ces paroles montrent d'abord que les invasions des

<sup>1)</sup> Saltès (ou Chaltîch, comme disent les Arabes) était une petite île, et non pas une presqu'île, comme M. de Gayangos et M. de Slane l'ont pensé. "L'île de Chaltîch est entourée de tous côtés par la mer," dit Édrisi (t. II, p. 20).

وقد تغلّب عليها المجوس مرات واهلُها اذا سمعوا (2 بخطور المجوس فرّوا عنها واخلوها الله

derniers vikingues ont été nombreuses; en second lieu il en résulte qu'à l'exemple de leurs ancêtres, ces vikingues formaient, à l'embouchure des grands fleuves, des établissements qui devaient servir de retraite, de point de départ, et de dépôt pour le butin <sup>1</sup>.

Un passage plus remarquable encore se trouve dans l'ouvrage de M. de Gayangos (t. I, p. 79). Il est tiré d'un géographe andalous qui vivait au milieu du XII<sup>2</sup> siècle, et voici ce qu'on y lit <sup>2</sup>:

«Il y avait autrefois dans l'Océan de grands navires auxquels les Andalous donnaient le nom de corcour 3, et qui avaient une voile carrée en avant, et une autre en arrière. Ils portaient des hommes d'une nation à laquelle on donne le nom de Madjous. Ces gens étaient forts, hardis et très-expérimentés dans la navigation. Quand ils débarquaient sur la côte, ils mettaient tout à feu et à sang, de sorte qu'à leur approche les habitants fuyaient vers les montagnes en emportant tous les objets de valeur qu'ils possédaient.

<sup>1)</sup> Profitant sans doute de l'exemple que les Madjous leur avaient donné, les corsaires andalous du XIIe siècle, parmi lesquels ceux de Saltès sont expressément nommés, firent la même chose pendant leurs invasions sur les côtes de la Galice. Voyez *Hist. Compost.*, L. I, c. 103.

<sup>2)</sup> Ce passage est un de ceux que M. de Gayangos donne comme s'ils se trouvaient chez Maccari, mais qu'il a empruntés aux manuscrits de sa propre collection, la plus riche peut-être parmi celles qui se trouvent entre les mains d'un particulier.

C'est le navis longa des Romains, le lángskip des sagas islandaises.

Les invasions de ces barbares étaient périodiques: elles avaient lieu tous les six ou sept ans. Le nombre de leurs vaisseaux n'était jamais moindre que quarante 1; quelquefois il était de cent. Ces pirates dévoraient chaque personne qu'ils trouvaient en mer. La tour dont j'ai parlé 2 leur était connue, et, naviguant dans la direction indiquée par la statue, ils étaient en état d'entrer en tout temps dans la Méditerranée, et de ravager les côtes de l'Andalousie ainsi que les îles qui les longent; quelquefois ils poussaient même jusqu'aux côtes de Syrie. Mais la statue ayant été détruite sur l'ordre d'Alî ibn-Maimoun, comme nous l'avons dit 3, on n'entendit plus parler de ces hommes, et l'on ne vit plus leurs corcour dans ces parages, à l'exception de deux, dont l'un coula à fond à Mersa al-Madjous (le port des Madjous) 4, l'autre près du promontoire de Trafalgar.»

Nous possédons peu de renseignements sur ces expéditions, qui, d'après le témoignage de l'auteur arabe, avaient lieu tous les six ou sept ans. Nous donnerons toutefois ceux que nous avons pu recueillir dans les documents de l'histoire du Nord et dans l'Historia Compostellana; mais nous devons avertir

<sup>1)</sup> Ceci est une exagération.

<sup>2)</sup> Les colonnes d'Hercule.

<sup>3)</sup> Voyez l'Appendice, nº XXXV.

<sup>4)</sup> J'ignore où ce port se trouvait. M. de Gayangos cite à ce sujet Becrî, qui cependant ne nomme nulle part ce port.

d'avance que, sous le nom de pirates, nous comprenons aussi les croisés de la Norvége et des Orcades. Selon toute apparence, les Maures leur donnaient également le nom de Madjous, et quant aux chrétiens d'Espagne, il n'y a aucun doute à ce sujet: l'Historia Compostellana qualifie tout simplement de pirates les croisés dont il s'agit, et ce nom, comme on le verra, leur convenait parfaitement.

En premier lieu nous avons donc à parler de l'expédition du roi norvégien Sigurd, surnommé Jórsalafari (celui qui a été à Jérusalem).

Lorsque le roi de Norvége Magnus Nu-Pieds eut été tué en Irlande (1103), la Norvége fut partagée entre ses trois fils, qui tous étaient encore fort jeunes, et dont l'un, qui avait régné auparavant sur les Orcades 1, portait le nom de Sigurd. Peu de temps après, des croisés norvégiens retournèrent dans leur patrie, et comme ils ne tarissaient ni sur les merveilles qu'ils avaient vues à Constantinople et dans la terre sainte, ni sur la haute paye que l'empereur byzantin accordait aux Normands qui servaient dans sa garde, beaucoup de leurs compatriotes concurent le désir d'aller à Constantinople ou même à Jérusalem. Ils adressèrent aux rois la prière que l'un d'eux se mît à leur tête, et ce fut Sigurd qui se chargea de les conduire. L'an 1107, les croisés mirent en

<sup>1)</sup> Saga Magnuss berfætts (Fornmanna Sögur, t. VII), p. 40.

mer avec soixante vaisseaux. Ils passèrent l'hiver en Angleterre, où le roi Henri ler, fils de Guillaume-le-Conquérant, leur fit bon accueil. Dans le printemps de l'année suivante, ils allèrent vers la Galice, que les sagas appellent le Jakobsland (la terre de saint Jacques), et comme ils ne s'empressaient pas, à ce qu'il semble, d'arriver à leur destination, ils résolurent d'y hiverner. Le gouverneur du district où ils étaient arrivés, s'engagea à leur fournir, pour de l'argent, des vivres durant tout l'hiver; mais après noël il manqua à sa promesse. Sigurd en tira une prompte vengeance: il attaqua le château du gouverneur <sup>1</sup>. Celui-ci, qui n'avait pas assez de troupes pour se défendre, prit la fuite, et alors Sigurd s'empara du château, où il trouva quantité de vivres et plusieurs objets de valeur, qu'il fit transporter sur Dirigeant ensuite sa course vers le ses vaisseaux. Midi, il rencontra des pirates (des vikingues, dit la saga) sarrasins. Il les combattit et leur enleva huit vaisseaux. Puis, ayant attaqué Cintra, «d'où les païens faisaient des incursions contre les chrétiens,» il s'empara de cette forteresse et en passa tous les défenseurs au fil de l'épée, «attendu que ces gens-là ne voulaient pas embrasser le christianisme.»

Après la prise de Cintra, Sigurd alla vers Lisbon-

<sup>1)</sup> On a soupçonné qu'il s'agit ici de Compostelle. S'il en était ainsi, l'auteur de l'Historia Compostellana n'aurait pas manqué de parler de cette expédition, mais il n'en dit rien.

ne, «ville dont une moitié a une population chrétienne, l'autre, une population païenne.» Il y livra son troisième combat, après quoi il se rendit à Alcacer do Sal (Alkassa dans la saga). Il prit, pilla et détruisit cette ville, et ceux des habitants qui n'avaient pu prendre la fuite, furent mis à mort. Naviguant de là vers le Détroit, Sigurd rencontra de nouveau une flotte de pirates sarrasins, avec laquelle il engagea un combat et qu'il battit.

Ce qu'il fit à Formentera est d'une horrible barbarie; mais la même chose est arrivée dans le siècle où nous sommes, et la France du moins n'a pas le droit de reprocher à un Norvégien du XII° siècle l'acte cruel que nous allons raconter.

L'île de Formentera était à cette époque un repaire de brigands. Ils avaient déposé leur butin dans un antre qui se trouvait dans un rocher d'un difficile accès, et qui d'ailleurs avait une forte muraille pour défense. Les Norvégiens tâchèrent d'en approcher; mais les Sarrasins les en empêchèrent en lançant sur eux une grêle de flèches et de morceaux de roc, et, se moquant des assaillants, ils leur montrèrent, du haut de la muraille, des objets précieux en les traitant de lâches. Pour les punir de leurs bravades, Sigurd employa alors un moyen singulier, mais qui le conduisit à son but. Ayant fait traîner deux barques sur le sommet du rocher, il fit attacher des câbles à leurs poupes et à leurs proues; puis,

les barques ayant été remplies d'autant d'hommes qu'elles pouvaient contenir, on les laissa glisser, en tenant les câbles, jusqu'au-dessus de la muraille. Avant ainsi à leur tour l'avantage de la position, les Norvégiens qui se trouvaient dans les barques firent pleuvoir des flèches et des morceaux de roc sur les têtes des Sarrasins. Ceux-ci furent bientôt forcés de quitter la muraille et de se réfugier dans leur antre. Alors Sigurd grimpa vers cet antre avec le gros de ses troupes et y pénétra. Les Sarrasins tâchèrent encore de se défendre derrière une seconde muraille qui se trouvait dans la caverne même; mais Sigurd rendit leurs efforts inutiles: il fit porter une grande quantité de fagots vers l'ouverture de la caverne, et cet immense bûcher avant été allumé, les Sarrasins furent étouffés ou brûlés vifs. Leurs trésors tombérent entre les mains des Norvégiens, qui, durant toute leur expédition, n'avaient pas encore fait un aussi riche butin.

Après avoir livré de nouveaux combats à Iviza et à Minorque, Sigurd navigua vers la Sicile, et de là vers la terre sainte 1.

Peu de temps après, dans l'année 1111, le pays que les sagas appellent le Jakobsland, fut ravagé de nouveau par de soi-disant croisés. L'auteur de

Saga Sigur ðar jórsala fara (Fornmanna Sögur, t. VII), p. 74—85;
 Fagrskinna, p. 159—161.

l'Historia Compostellana (L. I, c. 76) nous a donné á ce sujet des détails assez curieux, que nous reproduirons le plus souvent avec les propres paroles du chroniqueur.

A l'époque dont il s'agit, une terrible guerre civile dépeuplait les royaumes de Castille, de Léon et de Galice. L'héritière de ces États, Urraque, fille d'Alphonse VI, s'étant brouillée avec son mari, Alphonse le Batailleur, roi d'Aragon, les nobles s'étaient divisés en deux partis, dont l'un tenait pour Urraque et son fils, l'autre pour son époux. Dans ce dernier parti se trouvaient deux seigneurs galiciens, Pélage Godesteïz et Rabinat Nunez, et comme Urraque avait chargé l'évêque de Compostelle, l'ambitieux mais habile Diégo Gelmirez, de leur enlever leurs châteaux, ils prirent à leur service «des pirates, qui venaient du côté de l'Angleterre et qui allaient à Jérusalem. Ces pirates anglais étant des gens sans aucune piété 1. ils espéraient être en état de ravager avec leur aide l'intérieur des terres aussi bien que les côtes. » Leur espoir ne fut point trompé. «Les Anglais firent à l'improviste une invasion sur la côte; ils massacrèrent les uns, dépouillèrent les autres de tout ce qu'ils possédaient, et comme s'ils eussent été des Moabites [des Sarrasins], ils forcèrent plusieurs personnes. qu'ils avaient chargées de fers, à se racheter. Ce

<sup>1) &</sup>quot;Nullius pietatis melle condita."

n'est pas tout encore, et ce qui nous reste à dire fait frémir d'horreur: aveuglés par l'avidité, ils violèrent les églises, et s'emparèrent sacrilégement des objets et des personnes qu'ils y trouvèrent.» Saint Jacques les en punit. La flotte de l'évêque, qui avait reçu l'ordre d'aller attaquer un château de la côte qui appartenait aux ennemis de la reine, rencontra et assaillit celle des pirates au moment où ceux-ci, qui venaient de détruire une égfise, transportaient leur butin dans leurs vaisseaux. Les Galiciens leur enlevèrent trois de leurs navires, et, ayant fait un grand nombre de captifs, ils continuèrent leur route.

L'évêque Diégo Gelmirez se réjouit fort de cette victoire; mais quand il vit les prisonniers qui pleuraient et gémissaient, il eut pitié d'eux, et, s'adressant à ses marins: «Vous savez, mes frères, leur dit-il, que la cinquième partie du butin que vous avez fait, m'appartient de droit; mais j'y renonce si vous voulez me céder les prisonniers.» Les marins y consentirent sans difficulté, et alors l'évêque rendit la liberté aux captifs après leur avoir fait jurer qu'ils ne feraient plus d'invasion dans un pays chrétien.

Le chroniqueur ne nous apprend rien de plus; mais il est présumable que les pirates qui avaient recouvré la liberté rejoignirent leurs camarades, et qu'alors ils continuèrent ensemble leur route vers la terre sainte.

Ces soi-disant croisés, ces sacriléges qui pillaient les

églises, ces Moabites en un mot, venaient sans doute des Orcades, où l'on n'était encore chrétien que Peut-être est-il même possible de nommer de nom. leur chef. Je soupconne que ce chef était le iarl des Orcades Hacon Paalsson (fils de Paul). Cet homme turbulent et perfide, qui possédait la moitié des Orcades, avait d'abord été en guerre contre son cousin germain Magnus, qui possédait l'autre moitié; puis, étant convenu avec lui d'une entrevue pendant laquelle ils régleraient leurs différends, il l'avait fait tuer de la manière la plus barbare, après l'avoir fait enlever de l'église où il se trouvait 1. De cette manière la prédiction qu'un devin païen avait faite à Hacon lors de son séjour en Suède, s'était accomplie; car d'après cette prédiction, Hacon commettrait un crime abominable et régnerait sur toutes les Orcades. Mais le devin lui avait prédit aussi qu'il ferait un long voyage vers le Midi, et soit qu'il eût à cœur que cette partie de la prophétie se réalisât également, soit que son esprit inquiet ne lui permît pas de rester aux Orcades, Hacon alla en pèlerinage (par mer probablement) d'abord à Rome, ensuite à Jérusalem 2. Or, il nous paraît que cet homme, qui était vikingue<sup>3</sup>, qui consultait les de-

<sup>1)</sup> Magnus, qui en mourant fit preuve d'une grande abnégation de soi-même, est devenu le patron des Orcades.

<sup>2)</sup> Orkneyinga saga, p. 100—104, 124—134, 138; Magnus helga saga, p. 442—444, 484 et suiv.; voyez surtout p. 492 et 494.

<sup>3)</sup> Orkneyinga saga, p. 96.

vins païens, qui «n'avait point de piété,» selon l'expression d'une saga, qui respectait si peu les lieux saints qu'il fit arracher son cousin de derrière l'autel, il nous paraît, disons-nous, que cet homme plus qu'à demi paien peut bien avoir été le pirate impie qui a détruit tant d'églises en Galice pendant son voyage à Jérusalem. La seule difficulté, c'est la date. Celle de la mort de Magnus est controversée. Quelquesuns la fixent à l'année 1104; mais Torfæus, qui a consacré une longue dissertation à ce sujet 1, se décide pour l'année 1010. Si ce calcul est exact, et si d'un autre côté il est vrai aussi que Hacon est allé à Jérusalem quelques années après la mort de son cousin, comme on lit dans les sagas, alors il ne peut pas avoir été en Galice l'an 1111. Mais on sait que dans les sagas la chronologie est extrêmement inexacte, et pour ma part du moins, je crois que dans cette circonstance leur témoignage a très-peu de valeur.

Nous nous contenterons d'observer en passant que des Norvégiens assistèrent à la prise de Lisbonne en 1147<sup>2</sup>; mais nous devons nous arrêter au voyage qu'un autre iarl des Orcades, Ronald<sup>3</sup>, fit à Jérusalem. Ronald se trouvait en Norvége l'an 1150, lors-

<sup>1)</sup> Voyez ses Orcades, p. 84-86.

<sup>2)</sup> Voyez Wilken, Geschichte der Kreuzzüge, t. III, p. 269, note 11.

<sup>3)</sup> Proprement Rögnvald; mais à cause de l'euphonie, nous laisserons à ce nom sa forme écossaise.

qu'un noble guerrier de ce pays, Eindridi-le-Jeune, qui avait servi longtemps dans la garde de l'empereur byzantin, retourna dans sa patrie. Ses récits éveillèrent chez les Norvégiens et chez les compagnons du iarl le désir de visiter les contrées lointaines du Midi et de l'Orient, et Ronald avant consenti à être le ches de l'expédition, on fit pendant plus de deux ans de grands préparatifs tant aux Orcades qu'en Norvége. L'an 1152 on partit enfin des Orcades avec une flotte de quinze navires; mais au lieu d'aller directement à Jérusalem, on fit un long détour. Ronald, à ce qu'il paraît, avait entendu parler de la vicomtesse de Narbonne, la belle Ermengarde, qui, dans des temps difficiles, gouvernait ses États avec autant de gloire que de sagesse, et qui joignait aux grâces d'une semme aimable les talents d'un politique et la valeur d'un Il voulait rendre visite à cette femme chevalier 1. extraordinaire, dont le troubadour Peire Rogier a dit: « Celui qui ne l'a pas vue ne peut s'imaginer qu'il existe une telle beauté 2, » et, remontant le courant de la Garonne jusqu'à Toulouse, il alla de là par terre à Narbonne 3. La charmante vicomtesse lui fit

<sup>1)</sup> Voyez sur Ermengarde, Hist. génér. de Languedoc, t. III, p. 89.

<sup>2)</sup> Raynouard, Choix des poésies des troubadours, t. III, p. 38.

<sup>3)</sup> Telle doit avoir été la route que suivit Ronald; mais l'Orkneyinga saga ne le dit pas; elle parle seulement de Narbonne comme d'une ville maritime. Aussi Torfæus (voyez ses Orcades, p. 123) a-t-il été fort embarrassé par ce passage. Ne comprenant pas comment Ronald serait allé à Narbonne avant d'aller en Galice, il n'a

un accueil très-bienveillant. Pendant plusieurs jours consécutifs elle donna à lui et à sa suite de magnifiques festins, et une fois elle vint y assister elle-même entourée des dames de sa cour. La grâce de ses manières, l'élégance de sa parure, son affabilité. le charme de sa voix, et surtout ses cheveux blonds, lisses comme de la soie, qui retombaient sur ses épaules, tout cela fit une profonde impression sur le cœur du jeune iarl, et quand elle lui eut offert une coupe d'or remplie de vin, son enthousiasme lui inspira un poème fort galant en l'honneur de son hôtesse. lui insinua qu'il ferait bien de demander la main de la belle dame et de se fixer à Narbonne. Ronald répondit qu'il voulait d'abord accomplir son pèlerinage, et que plus tard il verrait ce qu'il y avait à faire; mais Ermengarde pouvait le compter dorénavant parmi ses nombreux adorateurs, et si les troubadours chantaient ses louanges dans le doux idiome de la Provence, Ronald et ses scaldes les chantaient de leur côté, et à chaque occasion, dans la mâle langue du Nord.

Après avoir quitté Narbonne, on se rembarqua et l'on alla vers la Galice où l'on avait l'intention de passer l'hiver. On y débarqua cinq jours avant la fête de noël, et l'on exigea des vivres que l'on pro-

pas su où placer la Narbonne de la saga. La mention d'Ermengarde ne laisse aucun doute à cet égard.

mit de payer. Vu la stérilité de leur pays, les habitants auraient volontiers refusé cette demande: mais intimidés par le grand nombre de leurs hôtes importuns, ils n'osèrent pas le faire. Ils leur fournirent donc des vivres; mais en retour de ce service, ils prièrent Ronald de les délivrer d'un seigneur étranger qui les chargeait de corvées et auquel la saga donne le nom de Gudifreyr. C'était, ajoute-t-elle, un homme intelligent, et qui, grâce à ses longs voyages, parlait plusieurs langues; mais au reste, il était dur et avare, et comme les Galiciens cédaient d'avance à Ronald tout le butin que l'on ferait, le iarl se laissa aisément persuader de leur prêter son concours. Le château étant difficile à prendre, on résolut de le Par conséquent, les Orcadiens entassèrent contre les murailles de grands monceaux de bois. Le châtelain, qui n'avait pas assez de soldats pour repousser les assaillants, songea alors au moyen de sauver, sinon la vie de ceux qui servaient sous ses ordres, du moins la sienne propre. Croyant l'avoir trouvé, il revêtit des habits de mendiant; puis il se laissa glisser, à l'aide de cordes, du haut des remparts, et se rendit au camp des Orcadiens où il se donna pour un Français. S'exprimant dans cette langue, qui, parmi les langues étrangères, était celle que ses ennemis comprenaient le mieux, il s'aperçut bientôt qu'ils étaient divisés en deux factions, dont l'une se laissait guider par Ronald, l'autre par Eindridi, le Norvégien qui avait servi dans la garde de l'empereur byzantin. Ce fut à ce dernier qu'il s'adressa, et il lui dit que le seigneur du château donnerait volontiers ses trésors à celui qui voudrait lui sauver la vie. L'affaire fut bientôt arrangée à l'insu du iarl; Eindridi promit au châtelain de le soustraire à ses ennemis, et de son côté, le châtelain s'engagea à l'en récompenser généreusement.

Le seigneur étant de retour dans sa forteresse, les Orcadiens mirent le feu au bois qu'ils avaient amoncelé. Mais tandis que les flammes se communiquaient aux murailles et que Ronald, tout en lançant des flèches contre les assiégés, improvisait des vers sur Ermengarde, Eindridi fit éteindre l'incendie du côté où il était posté, et tira le seigneur du péril. Le château fut pris et beaucoup de ses défenseurs furent massacrés; mais les vainqueurs furent fort désappointés de ne trouver ni le châtelain ni ses richesses. Les soupçons se portèrent aussitôt sur Eindridi; mais comme tout s'était passé au milieu d'une épaisse fumée, on ne pouvait lui prouver sa perfidie.

Après le carême on quitta la Galice, et tout en naviguant vers le Détroit, on ne manqua pas de faire souvent des invasions sur le territoire sarrasin <sup>1</sup>.

L'expédition de Ronald, qui eut lieu huit ans

<sup>1)</sup> Orkneyinga saga, p. 258—296; Saga Inga Haraldssonar (Fornmanna Sögur, t. VII), p. 231.

après la destruction de la statue de Cadix, c'est-àdire à l'époque à laquelle l'auteur arabe que nous avons cité plus haut fixe la fin des invasions des Madjous, semble avoir été la dernière. Dans la suite les Orcadiens, quoiqu'ils continuassent encore quelque temps à être vikingues, avaient trop à faire chez eux et dans leur voisinage immédiat, pour être à même de faire des expéditions lointaines.

## VII.

## EXPÉDITIONS DES NORMANDS DE FRANCE.

Encore que les Norvégiens auxquels Charles-le-Simple avait cédé une province de son royaume, adoptassent promptement la langue, les mœurs et les lois de leurs sujets français, ils conservèrent néanmoins leur caractère distinctif. Accoutumés au changement et aux aventures, ils se contentaient difficilement de la vie monotone qu'ils menaient dans leur nouvelle pa-Pirates de leur nature et aimant à s'enrichir de butin, ils regardaient ce qu'ils possédaient d'un œil de mépris. Leur ambition était de conquérir des trésors et des royaumes à la pointe de leur épée, et comme ils savaient supporter la chaleur et le froid, la soif et la faim, les fatigues et les privations, ils quittaient gaiement la Normandie pour aller réaliser leurs rêves dans des pays lointains 1. Tout le monde

<sup>1) .</sup> Est quippe gens —, spe alias plus lucrandi, patrios agros

a entendu parler de leurs expéditions en Italie, qui furent couronnées d'un si brillant succès; mais leurs expéditions en Espagne méritent d'être mieux connues qu'elles ne le sont, et nous allons donner ce que nous avons trouvé sur ce sujet.

D'après la chronique d'Adémar, des Normands arrivèrent en Catalogne, dans l'année 1018, sous la conduite de Roger. Étant entrés au service d'Ermesinde, qui gouvernait alors le comté de Barcelone au nom de son fils mineur, ils firent la guerre contre plusieurs princes sarrasins, et entre autres contre Muset, c'est-à-dire Modjéhid, le prince de Dénia et des Baléares, le plus grand pirate de son temps, qui détruisit Pise en 1012 et qui fut longtemps maître de la Sardaigne. Un jour que Roger, qui avait épousé une fille d'Ermesinde, n'avait avec lui que quarante hommes, il tomba dans une embuscade, et se vit assailli à l'improviste par cinq cents ennemis. Son frère bâtard fut tué: mais lui-même et les autres se défendirent avec la plus grande valeur, et, avant terrassé plus de cent ennemis, ils retournèrent à leur camp, sans que les Sarrasins osassent les poursuivre 1.

vilipendens; quæstus et dominationis avida; — laboris, inediæ, algoris, ubi fortuna expedit, patiens. Gaufredus Malaterra, Hist. Sicula, L. I, c. 3 (Muratori, Script. rer. Italic., t. V, p. 550).

<sup>1)</sup> Adémar, dans Pertz, Monum. Germ., t. IV des Script., p. 104, 105. Dans ce passage il y a un conte populaire que j'ai cru devoir passer ici sous silence, parce que j'en ai déjà parlé plus haut (t. I, p. 42).

Quel était ce Roger? A en croire de Marca 1. il faudrait lire Richard au lieu de Roger, puisque, dans l'année 1018, le duc de Normandie s'appelait Richard (Richard II) et non pas Roger. Cette conjecture est bien malheureuse; les ducs de Normandie étaient trop haut placés pour prendre part à des expéditions de Un autre savant, M. Bofarull<sup>2</sup>, semble fort enclin à rejeter tout le récit d'Adémar, attendu qu'il ne se trouve pas dans les chroniques espagnoles ou arabes, et qu'aucun titre ne parle d'une fille d'Ermesinde; mais le savant archiviste de la Catalogne sait mieux que personne, que, quand il s'agit de l'histoire du moyen âge, c'est-à-dire d'une histoire dont les sources sont très-incomplètes, il faut se servir le moins possible d'arguments tirés du silence des chroniques et des chartes. J'ai trouvé dans les chroniques normandes d'Orderic Vital et de Guillaume de Jumiéges quelques lignes qui, si elles ne confirment pas tous les détails fournis par Adémar, mettent du moins hors de doute le séjour de Roger en Espagne, et qui nous expliquent en même temps quel était ce Roger. Parlant d'un gentilhomme normand qui avait fait vœu de pauvreté et qui était directeur d'un hospice sur les frontières de la Bavière et de la Bohême, Orderic Vital 3 dit en passant que ce personnage était

<sup>1)</sup> Marca Hispanica, p. 429.

<sup>2)</sup> Condes de Barcelona, t. I, p. 214.

<sup>3)</sup> Dans le Recueil de Duchesne, p. 475 C.

un parent de «Roger de Toeni, surnommé l'Espagnol.» Ailleurs 1 il l'appelle Roger d'Espagne. De son côté, Guillaume de Jumiéges dit que Roger de Toeni, porteétendard (c'est-à-dire général en chef) de la Normandie. un gentilhomme puissant et orgueilleux, avait été en Espagne, et qu'il s'y était distingué par plusieurs exploits dans la guerre contre les Sarrasins. Or, comme l'époque où vivait ce Roger est la même que celle dont parle Adémar, il est certain qu'il s'agit Il était de la famille des seidu même personnage. gneurs de Toeni et de Conches, laquelle descendait de Malehuche, un oncle de Rollon, et qui a joué un rôle assez important dans l'histoire de Normandie. C'était ce même Roger de Toeni qui, quand le duc Robert-le-Diable fut mort à Nicée lors de son retour de Jérusalem (1035), ne voulut pas reconnaître le fils bâtard de Robert, Guillaume (le Conquérant). Peu de temps après, il fut vaincu et tué par Roger de Beaumont 3.

Les Normands ont fait encore une autre expédition en Espagne, que nous connaissons seulement par les chroniques arabes. C'est leur expédition contre Barbastro que j'ai en vue.

On sait bien par les chroniques latines que la forteresse de Barbastro en Aragon, le boulevard de Sara-

<sup>1)</sup> Pag. 686 B.

<sup>2)</sup> Même Recueil, p. 268 C.

<sup>3)</sup> Guillaume de Jumiéges, loco laud., et Orderic Vital, p. 468 A.

gosse, fut prise en 1065, c'est-à-dire reprise par les Sarrasins; mais ces chroniques disent à peine que, dans l'année précédente, les chrétiens avaient enlevé Barbastro aux Maures. Un historien cordonan de ce temps-là, Ibn-Haiyân, donne au contraire des renseignements étendus et curieux sur le siège et la prise de Barbastro en 1064, et ce qui pour nous est d'une grande importance, c'est qu'il nomme la nation qui conquit la forteresse. Ce nom propre est altéré dans les manuscrits de Maccarî, qui cite une partie du passage d'Ibn-Haiyân 1. Ils portent الاردمليش ou الاردمليش; aussi M. de Gayangos, dans sa traduction abrégée de Maccarî, a-t-il donné Al-ardemelis, et dans une note sur ce passage, il a proposé de lire Al-arademir, ce qui, s'il fallait l'en croire, signifierait Sancho Ier, fils Mais comme les manuscrits d'Ibn-Basde Ramire. sâm, où le passage d'Ibn-Haiyân se trouve cité dans son entier, portent, l'un جيش الاردمانيو, l'autre je me tiens convaincu qu'il faut prononcer Alordomani et traduire: l'armée des Normands. En effet, Ibn-Adhârî, là où il parle de l'invasion des المجوس الاردمانيين Danois en 9712, les nomme également les Madjous-Alordomani, et les chroniqueurs latins de l'Espagne donnent de même aux pirates scandinaves le nom de Lordomani 3. D'un autre côté, l'auteur

<sup>1)</sup> Voyez l'édition de Leyde de Maccarî, t. II, p. 749.

<sup>2)</sup> Voyez plus haut, p. 313.

<sup>3)</sup> Chron. Albeld., c. 59, 60; comparez plus haut, p. 315, note 3.

du Holal dit que les conquérants de Barbastro venaient de France 1, et il y a d'ailleurs dans le récit
d'Ibn-Haiyân, dans la poésie française du moyen âge
et même dans les chroniques normandes, des preuves certaines que Barbastro a été pris par les Normands. C'est ce que nous montrerons plus tard. Ce
que nous avons à faire en premier lieu, c'est de donner la traduction de l'intéressant récit d'Ibn-Haiyân;
mais nous devons avertir qu'en le faisant, nous suivrons le texte qui se trouve chez Ibn-Bassâm et non
pas celui que donne Maccarî; car ce dernier auteur,
comme j'ai déjà cru devoir le dire dans une courte
note placée dans l'édition de Leyde, a cité ce passage
d'une manière extrêmement inexacte 2.

«Récit de la prise de Barbastro et de la reprise de cette ville par les musulmans.

«Voici ce que dit Ibn-Haiyân à ce sujet: Dans l'année 456, l'ennemi s'empara de Barbastro, la forteresse la plus importante de la Barbitanie<sup>3</sup>, entre

وقد كان الفرنج ـ خرجوا من :. Man. 24, fol. 31 r. (1 الارض الكبيرة الى الاندلس ـ وتغلّبوا على مدينة بربشتر عنبة الا

<sup>2)</sup> Pour faire cette traduction, j'ai eu à ma disposition deux manuscrits, celui de Gotha (A) et celui de M. de Gayangos (B), que M. Wright a collationné. Comme ce dernier savant a l'intention de publier tous les fragments d'Ibn-Haiyan qui existent encore en Europe, j'ai cru pouvoir me dispenser de donner le texte de ce récit.

<sup>3)</sup> C'est l'ancien nom du Sobrarbe. « Quod modo dicitur Super-

Lérida et Saragosse, les deux colonnes de la Frontière supérieure; de Barbastro, cette mère vénérable, où l'islamisme avait fleuri depuis les conquêtes de Mousâ ibn-Nocair; qui, durant des siècles, avait joui d'une prospérité continuelle, tandis que d'autres villes espagnoles tombaient en ruine; qui se glorisiait de son territoire fertile et de ses fortes murailles; qui, bâtie sur les bords du Vero , était le boulevard des habitants de la Frontière contre les attaques des ennemis; qui, durant trois cent soixante-trois ans, avait été au pouvoir des musulmans, de sorte que la religion y avait poussé de profondes racines et que l'on y étudiait le Coran d'une manière assidue. quand un messager de malheur arriva à l'improviste à Cordoue au commencement du mois de Ramadhân de l'année susdite (mi-août 1064), pour nous apprendre la chute de cette ville, cette nouvelle frappa les oreilles comme un coup de tonnerre; elle mit tous les esprits en délire, et fit trembler la terre d'Espagne d'un bout à l'autre. Ce triste événement fut dès lors la seule chose dont on parlât, et tout le monde s'imaginait que, vu les dispositions où étaient les princes et les faquis, Cordoue elle-même serait bientôt frappée du même sort 2. — —

arbium, olim vocabatur territorium Barbitanum. " Fragm. hist. ex eartulario Alaonis (Esp. sagr., t. XLVI, p. 328).

<sup>1)</sup> Le man. A porte عالى , et le man. B. عاره. Il faut lire عالم.

<sup>2)</sup> J'omets les considérations qu'Ibn-Haiyan place ici au sujet des

« Racontons à présent la terrible calamité qui frappa Barbastro. L'armée des Normands assiégea longtemps cette ville, et sit contre elle des attaques vigoureuses. Le prince auquel elle appartenait. Yousof ibn-Solaimân ibn-Houd 1, l'avait abandonnée à son sort à cause du grand péril où elle était, de manière que les habitants ne pouvaient compter que sur leurs propres forces. Le siège ayant duré quarante jours. les assiégés commencèrent à se disputer le peu de vivres qu'ils avaient. Les ennemis l'apprirent, et, redoublant alors leurs efforts, ils réussirent à s'emparer du faubourg. Environ cinq mille cavaliers y entrèrent. Fort découragés, les assiégés se fortifièrent alors dans la ville même. Un combat acharné s'engagea, dans lequel cinq cents chrétiens furent tués 2; mais le Tout-Puissant voulut qu'une pierre énorme et très-dure, qui se trouvait dans un mur bâti par

princes et des faquis de cette époque. Elles sont intéressantes, mais elles n'ont rien à faire avec les Normands.

<sup>1)</sup> C'est-à-dire, Modhaffar de Lérida. Voyez sur ce prince, l'Appendice, n° VIII (à la page xlix, l. 21, il faut biffer les mots: qui voulaient se gouverner eux-mêmes).

<sup>2)</sup> Le comte Ermengaud d'Urgel semble avoir été de ce nombre. Gesta Comitum Barc., c. 12: "Successit ei Ermengaudus filius eius, qui dictus fuit de Barbastre, eo quia in obsidione Barbastrensis castri, quod a Sarracenis adhuc detinebatur, plurimum laboravit, et eo anno quo captum est castrum, scilicet incarnationis Christi MLXV, mortuus est." Au lieu de 1065, l'auteur aurait dû dire 1064. La même faute se trouve dans la chronique de Ripoll (Villanueva, t. V, p. 245). De Marca (p. 455) a confondu cet Ermengaud de Barbastre avec Ermengaud de Cordoue.

les anciens, tombât dans un canal souterrain qui avait aussi été construit par les anciens et qui apportait dans la ville l'eau de la rivière. Elle l'obstrua entièrement, et alors les soldats de la garnison, qui craignaient de mourir faute d'eau, offrirent de se rendre en stipulant seulement qu'ils auraient la vie sauve, car quant à leurs biens et à leurs familles. ils les abandonnèrent aux ennemis de Dieu. Ceux-ci leur accordèrent ce qu'ils demandaient; mais ils violèrent leur parole, car, les soldats étant sortis de la ville, ils les massacrèrent tous, à l'exception du commandant Ibn-at-Tawîl, du cadi Ibn-Isâ et d'un petit nombre de notables. Le butin que les mécréants sirent à Barbastro fut immense. Leur général en chef, le commandant de la cavalerie de Rome 1, eut pour sa part, dit-on, environ quinze cents jeunes filles et cinq cents charges de meubles, d'ornements, d'habits et de tapis. On raconte aussi qu'à cette occasion cinquante mille 2 personnes furent réduites en captivité ou tuées.

- «Les mécréants s'établirent à Barbastro et s'y fortifièrent.
  - «Un nombre incalculable des femmes de Barbastro

وزعموا انه صار لاكبر ورسائهم (لاكبرهم B.) قائد خيل (الكبرهم B.) في حصَّته المخ و qui est d'une grande importance.

<sup>2)</sup> Environ quarante mille, dit l'auteur du Holal.

périrent, alors que, quittant la forteresse où l'on mourait de soif, elles se jeterent sur l'eau et en burent immodérément. Elles tombèrent mortes à l'instant même. En général, la calamité qui frappa cette ville fut si terrible, qu'il est impossible de la décrire ou de la raconter en détail. D'après ce qu'on m'a rapporté, il arrivait souvent qu'une femme priait les mécréants, du haut des remparts, de lui donner un peu d'eau pour elle ou pour son enfant. Alors elle recevait cette réponse: « Donne-moi ce que tu as ; jette-moi quelque chose qui me plaise; dans ce cas ie te donnerai à boire.» Elle jetait alors au soldat qui lui avait parlé, ce qu'elle avait, des habits, des ornements ou de l'argent, et en même temps elle lui jetait une outre ou un vase attaché à une corde, que le soldat remplissait d'eau; de cette manière elle était en état d'étancher sa propre soif ou bien celle de son enfant. Mais lorsque le général en chef eut appris qu'on en agissait ainsi, il défendit à ses soldats de donner de l'eau aux femmes de la forteresse. «Prenez un peu de patience, leur dit-il, et vous aurez tous les assiégés en votre pouvoir.» En effet, les assiégés furent enfin forcés de se rendre pour ne pas mourir de soif, mais ils obtinrent l'amân, Le chef. toutesois, conçut des inquiétudes quand il vit leur grand nombre, et craignant que pour recouvrer la liberté, ils ne se laissassent aller à un acte de désespoir, il ordonna à ses soldats de mettre l'épée à la main et d'éclaircir leurs rangs. Beaucoup d'entre eux, environ six mille à ce qu'on dit, furent tués alors. Puis le roi 1 fit cesser le massacre, et donna à tous les habitants l'ordre de sortir de la ville avec leurs familles. Ils s'empressèrent d'obéir; mais la foule auprès des portes fut telle, qu'un grand nombre de vieillards, de femmes âgées et d'enfants furent étouffés. Voulant éviter l'encombrement et arriver plus promptement auprès de l'eau, plusieurs personnes se laissèrent glisser, au moyen de cordes, du haut des créneaux des murailles. Environ sept cents personnes (des notables et de braves guerriers), qui aimaient mieux mourir de soif que d'être massacrées, restèrent dans la citadelle.

Lorsque ceux qui avaient échappé au glaive et qui n'avaient pas été étouffés dans la presse furent rassemblés sur la place près de la porte principale, où ils attendaient leur sort dans une anxiété cruelle, on leur annonça que tous ceux qui possédaient une maison, eussent à rentrer dans la ville avec leurs familles. On employa même la force pour les y contraindre, de sorte qu'en rentrant dans la ville, ils souffrirent presque autant de la presse qu'ils en avaient souffert alors qu'ils en sortaient. Puis, les habitants étant retournés dans leurs demeures avec leurs famil-

<sup>1)</sup> Les Arabes donnent souvent le titre de roi à de simples chefs chrétiens. La même chose arrive aux chroniqueurs espagnols quand ils parlent de gouverneurs ou de généraux musulmans.

les, les mécréants, obéissant à l'ordre de leur chef!, divisèrent tout entre eux, d'après des conventions fixées d'avance. Chaque chevalier qui recevait une maison pour son partage, recevait en outre tout ce qu'il y avait dedans, les femmes, les enfants, l'argent etc., et il pouvait faire du maître de la maison tout ce qu'il voulait; aussi prenait il tout ce que le maître lui montrait, et il le forcait par des tortures de tout genre à lui livrer ce qu'il voulait lui cacher. Parfois le musulman rendait l'âme au milieu de ces tortures, ce qui était réellement un bonheur pour lui, car s'il y survivait, il avait à éprouver des douleurs encore plus grandes, attendu que les mécréants, par un rassinement de cruauté, prenaient plaisir à violer les femmes et les filles de leurs prisonniers devant les yeux de ccux-ci. Chargés de sers, ces malheureux étaient forcés d'assister à ces scènes horribles: ils versaient bien des larmes et leur cœur se brisait. Quant aux femmes qui étaient employées aux travaux du ménage, les chevaliers, au cas où ils n'en voulaient pas eux-mêmes, les abandonnaient à leurs pages et à leurs domestiques, asin qu'ils fissent d'elles ce qu'ils voudraient. Il est impossible de dire tout ce que les mécréants firent à Barbastro.

« Trois jours après la prise de la ville, les mécréants allèrent cerner ceux qui se trouvaient encore dans la

<sup>1) &</sup>quot;De leur sultan, " dit le texte.

partie la plus élevée de la citadelle. Ces derniers, que la soif avait rendus presque méconnaissables, se rendirent alors après avoir obtenu l'amân. Ils furent en effet épargnés par les mécréants; mais lorsqu'ils eurent quitté la ville pour se rendre à Monzon, la ville la plus proche parmi celles qui étaient au pouvoir des musulmans, ils rencontrèrent des chevaliers chrétiens qui n'avaient pas assisté au siège de Barbastro, et qui, ignorant qu'on avait laissé la liberté à ces malheureux, les massacrèrent tous, à l'exception de quelques-uns qui réussirent à se sauver par la fuite; mais le nombre de ces derniers était bien petit. Cette troupe eut donc une fin déplorable; Dieu l'avait voulu ainsi!

«Lorsque le roi des Roum eut résolu de quitter Barbastro et de retourner dans son pays, il se choisit parmi les jeunes filles musulmanes, les femmes mariées qui se distinguaient par leur beauté, les jeunes gens adultes et les garçons les plus gracieux, plusieurs milliers de personnes, qu'il emmena avec lui afin d'en faire présent à son souverain, et il laissa à Barbastro une garnison de quinze cents cavaliers et de deux mille piétons.

«Avant de terminer ce récit qui est bien propre à faire réfléchir les hommes sensés, je raconterai encore une histoire singulière qui s'y rattache. Elle peut donner une idée de ce que nous avons cru devoir passer sous silence, et elle procurera aux hom-

mes intelligents une notion précise des malheurs que nous aussi, nous avons à craindre. Voici donc ce que m'a écrit un de mes correspondants de la Frontière: Après la prise de Barbastro, un marchand juif se rendit dans cette ville malheureuse, afin de racheter de captivité les filles d'un notable qui avait échappé au massacre. On savait que ces dames étaient échues en partage à un comte de la garnison. voici ce que le juif m'a raconté: «Arrivé à Barbastro, je me fis indiquer la demeure de ce comte et M'étant fait annoncer, je le trouvai je m'y rendis. revêtu des habits les plus précieux de l'ancien maître de la maison, et assis sur le sopha que ce dernier occupait ordinairement. Le sopha et tout l'appartement étaient encore dans le même état où ils étaient le jour où l'ancien maître avait été forcé de les abandonner; rien n'avait été changé ni aux meubles ni aux ornements. Près du comte se trouvaient plusieurs belles jeunes filles, qui avaient les cheveux relevés et qui le servaient. M'ayant salué, il me demanda quel était le motif de ma visite. Je l'en informai et je lui dis que j'étais autorisé à payer une somme considérable pour quelques-unes des jeunes filles qui se trouvaient là. Il sourit alors et me dit dans sa langue: «Va-t-en au plus vite si tu es venu pour cela! Je ne veux pas vendre les jeunes filles qui sont ici; il ne faut pas y penser; mais je te ferai voir les prisonnières que j'ai dans mon château, je t'en

montrerai autant que tu voudras. — Je n'ai pas l'intention, lui répondis-je, d'entrer dans votre château; ie me trouve fort bien ici et je sais que, grâce à votre bienveillante protection, je n'ai rien à craindre. Dites-moi quel prix vous exigez pour quelques-unes de celles qui sont ici; vous verrez que je ne marchanderai pas avec vous. — Qu'as-tu donc à m'offrir? — De l'or très-pur et des étosses précieuses et rares. — Tu parles comme si je n'avais pas cela, moi; » puis, s'adressant à une des servantes dont j'ai parlé: «Maddja, dit-il (il voulait dire Bahdja, mais comme il était étranger, il estropiait ce nom de cette manière), montre à ce coquin de juif quelque chose de ce qui se trouve dans ce cossre.» Ainsi interpellée, la jeune fille tira du cosfre des sacs remplis d'or et d'argent ainsi qu'une foule d'écrins, qu'elle plaça devant le chrétien et qui étaient en si grand nombre qu'ils le dérobèrent presque à mes regards. « Approche maintenant quelques-unes de ces balles, » ajouta le comte. Obéissant à cet ordre, elle apporta tant de balles de soie, de filoselle et de brocart précieux, que je demeurai ébloui et stupéfait; je sentais fort bien qu'en comparaison de toutes ces richesses, ce que j'avais à offrir ne valait rien. «J'ai tant de ces choses-là, dit alors le comte, que je ne m'en soucie plus; mais supposé même que je n'en eusse rien et que l'on voulùt me donner tout cela en échange de ma maîtresse que voilà, je ne la céderais pas, je te le jure, car elle

est la fille de l'ancien maître de cette maison, qui est un homme fort considéré parmi les siens. pour cela que j'ai fait d'elle ma maîtresse, sans compter qu'elle est d'une rare beauté, et j'espère qu'elle me donnera des enfants. Ses aïeux en agissaient de même avec nos femmes alors qu'ils étaient les maîtres; la chance a tourné maintenant, et tu vois que nous prenons notre revanche. Je te montrerai encore davantage.» Puis, indiquant une autre jeune fille qui se tenait à distance: «Tu vois, continua-t-il, cette femme belle à rayir? Eh bien! elle était la chanteuse de son père, un libertin, qui, quand il s'enivrait, se plaisait à écouter ses airs. Cela a duré jusqu'à ce que nous l'ayons réveillé!» Puis, appelant la jeune fille, il lui dit en écorchant l'arabe 1: «Prends ton luth et chante à notre hôte quelques-uns de tes airs!» Elle prit alors son luth et s'assit pour l'accorder; mais je voyais rouler sur ses joues des larmes que le chrétien essuvait furtivement. Ensuite elle se mit à chanter des vers que je ne comprenais pas 2 et que par conséquent le chrétien comprenait encore moins; mais ce qu'il y avait d'étrange, c'est

<sup>1)</sup> Le comte ne parle arabe que quand il s'adresse aux jeunes filles. Avec le juif il parle français.

<sup>2)</sup> Ce passage, que j'ai déjà cité plus haut (p. 215), prouve, je crois, ce que j'y ai dit, à savoir que d'ordinaire les étrangers, quoiqu'ils eussent séjourné longtemps parmi les Arabes, ne comprenaient pas la poésie de ce peuple.

que ce dernier buvait continuellement pendant qu'elle chantait, et qu'il montrait une grande gaieté, comme s'il eût compris les paroles de l'air qu'elle chantait.

« Quand elle eut fini, je me levai pour m'en aller, persuadé comme je l'étais que je n'obtiendrais point ce pour quoi j'étais venu. J'allai donc m'occuper de mes affaires de commerce; mais mon étonnement ne connut point de limites lorsque je vis l'énorme quantité de femmes et de richesses qui se trouvaient entre les mains de ces gens-là.»

Plus loin, Ibn-Haiyân raconte la reprise de Barbastro par Moctadir de Saragosse, qui avait reçu de son allié, Motadhid de Séville, un renfort de cinq cents cavaliers. De part et d'autre, le combat fut fort acharné; mais les chrétiens ayant perdu environ mille cavaliers et cinq mille piétons (d'où l'on peut conclure que la garnison normande de Barbastro avait été renforcée par des Espagnols), les musulmans restèrent les maîtres. Ils ne furent pas plus humains que les Normands ne l'avaient été, car à l'exception des enfants et de quelques chess qui se rachetèrent, tous ceux qui se trouvaient dans la place furent passés au fil de l'épée. La nouvelle de cet événement, dont les musulmans se réjouirent fort, arriva à Cordoue l'un des premiers jours du mois de mai de l'annéé 1065¹.

<sup>1)</sup> En 1101, Barbastro fut repris par Pedro d'Aragon, et depuis lors cette ville a toujours été au pouvoir des chrétiens.

Le siège et la prise de Barbastro par les Normands avaient fait, comme on l'a vu, une sensation immense à Cordoue, non-seulement parce que Barbastro était une forteresse d'une grande importance, mais aussi parce que les conquérants de cette ville appartenaient à une nation bien plus impitoyable que la nation espagnole ne l'était. En France cette conquête, qui d'un seul coup procura aux Normands des richesses presque fabuleuses, doit avoir eu aussi un grand retentissement, et si les chroniques n'en parlent pas, la poésie du moins en a conservé le souvenir. La Bataille d'Aleschans, une des branches du Roman de Guillaume au Court nez, Barbastre est le cri de guerre d'un chevalier français 1. Il y a même à la Bibliothèque impériale tout un roman de chevalerie qui porte le titre de Li sièges de Barbastre. C'est la sixième branche du roman d'Aimeri de Narbonne, lequel à son tour est la première branche de celui de Guillaume au Court nez; mais autant qu'on peut en juger par une courte analyse 2, l'auteur de ce roman a traité l'histoire avec une liberté extrême. Au lieu de nous arrêter à son travail, nous appellerons donc plutôt l'attention sur un autre point, à savoir sur le chef des Normands auquel Ibn-Haiyan donne le titre de «commandant de la cavalerie de Rome.» Nous

<sup>1)</sup> Vs. 5404 éd. Jonckbloet (Guillaume d'Orange, chansons de geste des XIe et XIIe siècles).

Dans l'Histoire littéraire de la France, t. XX, p. 706—709.
 Vol. II.

tâcherons de démontrer que ce chef était Guillaume au Court nez, l'un des héros les plus renommés de la poésie française du moyen âge.

Sous le nom de Guillaume au Court nez, les trouvères ont confondu une foule de héros qui portaient le nom de Guillaume ou même un autre nom, et parmi lesquels le plus ancien et le principal était le comte ou duc de Toulouse ou d'Aquitaine, qui vivait du temps de Charlemagne, et qui, lors de l'invasion que les Sarrasins d'Espagne firent en 793 dans le midi de la France, se distingua par sa fermeté et son courage. Dans la savante introduction dont il a fait précéder sa belle édition d'une partie du roman de Guillaume, mon excellent ami M. Jonckbloet a traité fort au long et de ce Guillaume et d'autres personnages qui, dans les poèmes, ont été confondus avec lui; mais n'ayant pas fait attention à l'élément normand du roman qu'il publiait, quoique cet élément forme un de ses traits les plus distinctifs, comme j'ai eu l'occasion de le montrer ailleurs 1, il n'a pas réussi à retrouver dans l'histoire le vrai Guillaume au Court nez. Or, il nous paraît certain que ce Guillaume-là était un Normand et qu'il vivait au XIe siècle.

<sup>1)</sup> Dans un article sur la publication de M. Jonckbloet, qui a paru dans la Revue hollandaise intitulée de Gids (le Guide) (année 1854, t. I, p. 776—826). Comme les Revues hollandaises sont peu connues à l'étranger, j'espère qu'on ne sera pas fâché de ce que j'ai reproduit mes arguments dans l'Appendice (n° XXXVI).

Remarquons d'abord avec M. Jonckbloet qu'il n'y a point d'équivalent provençal pour le surnom au cort nés, et que dans le grand poème provençal sur la guerre contre les Albigeois, la forme qui appartient au nord de la France a été conservée là où le poète dit:

Senhors, remembre vos Guilhelme al cort nés, Co ab seti d'Aurenca sufrit tan desturbiers.

Guillaume au Court nez était donc un héros du nord de la France. Voyons s'il nous sera possible de le retrouver dans l'histoire.

Le roman lui-même facilite nos recherches. Une de ses branches, celle qui est intitulée Le Couronnement de Louis et qui à notre sens est entièrement d'origine normande, nous apprend où Guillaume au Court nez résidait habituellement. Après avoir expliqué l'origine du surnom que portait le comte, le trouvère dit que, lorsqu'il eut fait couronner Louis à Rome, il retourna à «Mosterel sor mer,» où il espérait vivre désormais en repos 1. Cet endroit est le même que celui dont le chroniqueur Benoît de Sainte-Maur écrit le nom de plusieurs manières (Mosterol, Mosteroel etc.) et qui s'appelait en latin Monasteriolum; c'est donc Montreuil-sur-Mer, ville du département du Pas-de-Calais. Le comté de Montreuil (autrement dit de Ponthieu) était proprement un fief qui relevait de

<sup>1)</sup> Li Coronemens Looys, vs. 2640 et suiv.

la maison de Capet; mais lorsque, vers l'an 943, Arnoul de Flandre l'eut arraché au comte Herluin, celui-ci, qui avait imploré en vain le secours de son suzerain, Hugues-le-Grand, se mit sous la protection du duc de Normandie Guillaume Longue-épée. Grâce à lui, il fut remis en possession de son comté, qui, à partir de cette époque, fut considéré comme un fief qui relevait de la Normandie 1.

D'après le poème, Guillaume résidait donc à Montreuil; il était comte de Montreuil, et par conséquent vassal du duc de Normandie. C'est ce qu'il indique lui-même dans le roman, car, lorsque le duc Richard de Normandie veut placer son propre fils sur le trône de France, il s'écrie dans sa loyale indignation 2:

Ge te deffi, Richar, toi et ta terre! En ton servise ne vueill ore plus estre!

Ce Guillaume de Montreuil (car c'est ainsi qu'il faut l'appeler) a été, d'après le poème, au service du pape. L'histoire dit la même chose. L'Italien Léon, évêque d'Ostie, nomme Guillaume de Montreuil parmi les Normands qui combattirent en Italie<sup>3</sup>, et Orderic Vital <sup>4</sup> donne des notices assez détaillées sur lui et sur sa famille. Guillaume de Montreuil, nous

Voyez les auteurs que cite Fr. Michel, notes sur Benoît, t. I,
 483, 484.

<sup>2)</sup> Li Coronemens Looys, vs. 1594.

<sup>3)</sup> Dans le Recueil de Muratori, t. IV, p. 434 C.

<sup>4)</sup> Dans le Recueil de Duchesne, p. 463, 472 D, 473, 483 B.

apprend-il, était venu en Italie à peu près à la même époque que les fils de Tancrède de Hauteville. Étant entré au service du pape, il devint le général en chef des troupes romaines <sup>1</sup>, et dans cette qualité il soumit au pape la Campanie qui s'était révoltée. Parmi les papes sous lesquels il servit, Orderic Vital en nomme deux, à savoir Nicolas II (1058—1061) et Alexandre II (1061—1073). Or, comme ce dernier occupait le trône pontifical à l'époque de la prise de Barbastro (1064), nous croyons pouvoir assurer que le chef des Normands auquel Ibn-Haiyân donne le titre de «commandant de la cavalerie de Rome,» était Guillaume au Court nez, comte de Montreuil.

La seule objection que l'on pourraît nous faire, c'est qu'Orderic ne fait pas mention du surnom que portait Guillaume. Mais cette circonstance n'a rien d'étonnant. Les graves historiens ne mentionnent presque jamais les sobriquets de cette espèce, et il est d'ailleurs très-naturel que le moine de Saint-Évroul n'en ait pas parlé. Plein de respect pour Guillaume de Montreuil, qui, de même que toute sa famille, avait comblé son cloître de bienfaits, il aurait péché contre la bienséance s'il avait donné au comte le surnom sous lequel il est connu dans les romans, car avoir le nez tranché était tenu à déshonneur, non-seule-

<sup>1) &</sup>quot;Romani exercitûs Princeps militiæ factus, vexillum Sancti Petri gestans."

ment quand le nez avait été coupé par suite d'une condamnation judiciaire, mais encore quand il avait été tranché dans un combat 1.

Nous osons donc croire que notre raisonnement a été juste, et s'il en est ainsi, le récit d'Ibn-Haiyân est d'une grande valeur pour la France. Grâce à ce récit et aux passages d'Orderic Vital, sur lesquels on n'avait pas encore appelé l'attention, nous possédons à présent des données tout à fait certaines sur un héros dont les exploits ont été célébrés par les trouvères, mais dont l'existence même semblait douteuse.

Une autre expédition normande appelle à présent notre attention. On pourrait croire que les expéditions en Italie, la conquête d'Angleterre, qui eut lieu deux ans seulement après la prise de Barbastro, et ensin les croisades, auxquelles les Normands prirent une large part, ne leur laissaient guère le loisir d'aller combattre les Maures d'Espagne. Il n'en fut point ainsi. Au commencement du XII° siècle, nous retrouvons les Normands dans la Péninsule, et l'un d'entre eux fonda même une principauté en Catalogne.

A l'époque que nous avons indiquée, Yousof l'Almoravide était à l'apogée de sa puissance. Il avait détrôné à son profit presque tous les roitelets andalous, de sorte qu'il était à même de tourner contre l'Espagne chrétienne toutes les forces de la Maurita-

<sup>1)</sup> Voyez Jonckbloet, t. II, p. 112, 113.

nie et de l'Espagne musulmane. Joignez-y que les chrétiens venaient de perdre l'un de leurs plus vaillants défenseurs, le Cid. Le général Almoravide Mazdalì assiégeait maintenant Valence. Tout semblait présager que Chimène ne serait pas en état de s'y maintenir, et si cette ville, le boulevard de l'Espagne chrétienne du côté de l'Est, tombait au pouvoir des mécréants, le comté de Barcelone et le royaume d'Aragon couraient de grands périls. Qui plus est, ces Ètats avaient déjà les Almoravides à leurs portes, depuis que ceux-ci étaient en possession de Fraga 1.

Dans cet état de choses, le roi d'Aragon, Alphonse le Batailleur, chercha des alliés, et il s'adressa à son cousin germain Rotrou, comte de Mortagne ou du Perche <sup>2</sup>, au moment où celui-ci, qui avait pris part avec son suzerain, Robert II de Normandie, à la première croisade, venait de retourner dans sa patrie. Comme Alphonse promettait à tous ceux qui viendraient l'aider, une haute paye et même d'excellentes terres au cas où ils voudraient s'établir dans son royaume, Rotrou et beaucoup d'autres Normands se mirent en route vers l'Aragon. Ils y combattirent vaillamment contre les Sarrasins; mais les Aragonais les payèrent d'ingratitude, et, avec l'approbation de leur

<sup>1)</sup> Depuis 1093. Cartâs, p. 101.

<sup>2)</sup> La mère d'Alphonse et celle de Rotrou étaient sœurs. Voyez Marca Hispan., p. 455 et 456.

roi, ils voulurent même les massacrer. Heureuse ment pour les Normands, quelques Aragonais les informèrent du complot ourdi contre eux. Irrités et désappointés, ils retournèrent alors en France. Les Sarrasins s'empressèrent de profiter de leur départ, et ils réduisirent Alphonse tellement à l'étroit, que ce prince se vit forcé, malgré qu'il en eût, d'implorer de nouveau le secours de son cousin. Il lui promit de réparer les offenses qu'on lui avait faites, et il jura de donner des terres à tous ceux qui en voudraient. Cédant à ses prières, le comte du Perche oublia généreusement ses griefs et amena en Aragon une très-grande armée, qu'il avait recrutée, non-seulement en Normandie, mais encore dans d'autres provinces de la France. Cette fois les auxiliaires trouvèrent en Aragon un excellent accueil; aussi rendirent-ils à leurs hôtes de très-grands services: après avoir chassé l'ennemi des frontières qu'il avait envahies, ils firent de son pays le théâtre de la guerre.

A en juger par les dates que l'on rencontre chez Orderic Vital, qui donne sur leurs exploits des notices assez confuses, ils combattirent les Sarrasins pendant une vingtaine d'années. Au bout de ce temps, la plupart d'entre eux, tels que Rotrou du Perche, Silvestre de Saint-Karilef et Renaud de Bailleul, retournèrent en France; quelques-uns, toutefois, restèrent en Espagne où ils avaient reçu des terres. Parmi ces derniers Robert de Culei, auquel on donnait le sur-

nom de Bordet ou Burdet, est le plus remarquable, parce qu'il devint prince de Tarragone 1.

Du temps de la conquête musulmane dans le VIIIe siècle, la ville de Tarragone avait été entièrement ruinée, et les efforts que le pape Urbain II, auquel le comte Bérenger l'avait donnée ainsi que tout son territoire, avait faits pour la relever de sa décadence, n'avaient pas été couronnés du succès. En vain lui avait-il rendu son ancien rang de métropole; en vain avait-il confirmé les priviléges avantageux que le comte avait accordés aux futurs habitants: en vain avaitil promis à ceux qui voudraient la rebâtir et s'y fixer les indulgences qu'il n'accordait ordinairement qu'à ceux qui allaient en pèlerinage à Jérusalem: tout cela avait été inutile; son successeur, Pascal II, dut déclarer en 1108 que Tarragone était inhabitable 2, et vingt ans après, toute la ville et même la cathédrale étaient encore remplies de hêtres touffus et de chênes séculaires 3. Les Catalans se laissaient rebuter par les difficultés de cette grande entreprise et par les frais énormes qu'elle exigeait; mais ce qu'ils ne firent pas, le chevalier normand Robert-Bordet le fit. Par un acte daté du 14 mars de l'année 1128 4, l'ar-

<sup>1)</sup> Orderic Vital, p. 890, 891.

<sup>2)</sup> Voyez Esp. sagr., t. XXV, p. 112, et l'Appendice, nos XI, XII et XIII.

<sup>3)</sup> Orderic Vital, p. 892.

<sup>4)</sup> L'édition la plus correcte de cet acte est celle qui se trouve dans Villanueva, Viage literario, t. XIX; Appendice, n° III.

chevêque Oldegaire (qui était né dans le midi de la France) donna en fief à Robert et à ses descendants la principauté de Tarragone, qu'il avait reçue lui-même (sauf la suzeraineté du saint siége) du comte de Bar-Il se réserva seulement la juridiction ecclésiastique et les dîmes, et de son côté Robert s'engagea à rebâtir la ville et à la défendre. Il se mit sur-le-champ à l'œuvre. Les arbres furent déracinés. des maisons s'élevèrent à leur place, et l'on construisit de bonnes murailles qui mettaient la ville à l'abri d'un coup de main, et qui, « composées de blocs de marbre blanc et noir d'une rare beauté, » comme s'exprime un géographe arabe 1, excitaient l'admiration des voyageurs. Les premiers travaux terminés, Robert alla à Rome afin de demander au pape, dont il était devenu l'arrière-vassal, la ratification de la donation d'Oldegaire. Ayant obtenu son désir, il se rendit en Normandie pour engager quelques-uns de ses compatriotes à se fixer à Tarragone. Pendant son absence, sa jeune et belle épouse Sibylle veilla sur la cité. Chaque nuit on la voyait, la cuirasse sur le dos et une baguette à la main, parcourir les remparts et les rues, où elle exhortait les soldats à se tenir sur leurs gardes contre les ruses ou les attaques soudaines de l'ennemi. « Elle mérite bien des éloges, s'écrie le chroniqueur que nous suivons ici, cette

<sup>1)</sup> Édrisi, t. II, p. 235.

jeune dame qui veillait avec tant de fidélité et d'amour aux intérêts de son époux, et qui gouvernait le peuple de Dieu avec tant de piété, d'assiduité et d'intelligence!»

Dans la suite, Robert-Bordet, le prince ou comte de Tarragone (car on lui donnait tantôt l'une, tantôt l'autre qualification), se distingua maintefois dans la guerre contre les Sarrasins, et de cette manière il s'acquit de nouveaux titres à la reconnaissance des Catalans <sup>1</sup>. Malheureusement la reconnaissance envers les étrangers était alors une chose rare en Espagne, Robert et sa famille ne l'éprouvèrent que trop.

Tant que Tarragone était encore en ruine, et que, située sur les frontières de la Catalogne, elle était sans cesse exposée aux attaques des Sarrasins, le comte de Barcelone et l'archevêque avaient accepté avec empressement les services du chevalier français. Mais pendant les vingt années qui suivirent la donation d'Oldegaire, les choses changèrent d'aspect. Maître de Lérida, de Fraga et de Tortose, le comte commença à s'étonner qu'il y eût dans ses États une principauté qui ne dépendait pas de lui et qui cependant avait cessé d'être une province frontière. Et cette principauté était justement celle à la possession de laquelle il attachait une importance extrême, à

<sup>1)</sup> Orderic Vital, p. 892 et suiv.

cause des souvenirs qu'évoquait le nom de Tarragone, cette ville ayant été la capitale de la plus grande des trois provinces d'Hispanie sous les Romains. Il la convoitait donc avec ardeur, et une fois qu'il l'aurait, il comptait en faire la capitale de ses États 1. De son côté, l'archevêque, c'est-à-dire Bernard Tord ou Torts qui avait été chargé de la conduite du diocèse en 1146, trouva que son prédécesseur Oldegaire était allé trop loin quand il avait donné ce grand et beau territoire à un aventurier normand. Par conséquent, il chercha un moyen d'annuller cette donation; toutefois, il se garda bien de gâter ses affaires par la précipitation ou par la violence. En homme prudent et habile qu'il était, il commença par confirmer la donation d'Oldegaire. Il le fit par un acte daté du 9 février 1148 <sup>2</sup>, où les propres expressions de l'acte primitif ont été soigneusement conservées; seulement Bernard a pris soin d'insérer çà et là quelques mots, quelques phrases, qui, il faut bien le dire, en changent entièrement la teneur. Oldegaire, comme nous l'avons vu, ne s'était réservé que la juridiction ecclésiastique et les dîmes; Bernard, au contraire, se ré-

<sup>1) &</sup>quot;Tarragona, quæ caput totius regni mei fore dinoscitur .... Quia civitas illa sicuti maior est dignitate omnibus regni mei civitatibus ".... Lettre d'Alphonse de 1170. Marca Hisp., Preuves, n° 455.

<sup>2)</sup> Imprimé dans Villanueva, t. XIX, Appendice, n° VIII. Quelques-unes des pièces que je cite d'après Villanueva, se trouvent aussi dans la Marca Hispanica.

serve le cinquième de tous les impôts, de toutes les amendes etc. Il permet à Robert d'avoir dans la ville son propre four et son propre moulin, mais il stipule que lui aussi y aura les siens.

Nous avouons que nous avons quelque peine à nous expliquer pourquoi le prince Robert aurait cédé à l'archevêque une grande partie de ses droits; mais ce que nous comprendrions encore moins, c'est qu'il lui aurait donné toute sa principauté, comme l'archevêque le prétendit trois ans plus tard. Pourtant cette prétention n'était pas tout à fait sans fondement. Robert lui-même ne niait point qu'il n'existât un acte signé par lui, par son épouse et par son fils aîné Guillaume, en vertu duquel il cédait sa principauté à l'archevêque; seulement il ajoutait que l'archevêque l'avait trompé en le faisant signer ce document 1. En fait d'actes, les hommes d'église, il faut bien le dire, avaient en ce temps-là d'immenses avantages sur les Ces derniers n'étaient pas en état de lire les pièces au bas desquelles on leur faisait apposer une croix, et lors même qu'ils eussent pu le faire, ils n'auraient pas cependant été à même de les comprendre, car les actes étaient rédigés dans une langue morte qu'ils n'entendaient pas.

Dans le même mois où cette question, et d'autres encore, se débattaient devant la cour du comte de

<sup>1)</sup> Acte judiciaire, apud Villanueva, nº XXIII.

Barcelone, l'archevêque Bernard, qui était bien résolu à se débarrasser des étrangers, donna, du consentement du pape, de ses suffragants et de ses chanoines à ce qu'il dit, la ville de Tarragone et son territoire au comte, en faisant plusieurs réserves dans son propre intérêt <sup>1</sup>. Quant au prince Robert, son nom même n'apparaît pas dans cette donation; il n'est question de lui que là où l'archevêque dit qu'il donne Tarragone au comte « propter malorum hominum il-lam perturbantium inquietationem. »

L'archevêque avait-il le droit de faire cette donation? Il l'avait sans doute au cas où Robert lui avait réellement cédé sa principauté; mais c'est ce que Robert niait, et nous devons avouer que la chose ne nous paraît guère vraisemblable. Que si donc Robert n'avait pas donné Tarragone à l'archevêque, celui-ci ne pouvait en disposer en faveur d'un tiers. Tarragone avait été donnée au chevalier français comme fief héréditaire, et d'après le droit féodal, le suzerain ne pouvait la lui retirer qu'à cause de félonie, ce dont l'archevêque n'osait pas l'accuser. Nous pouvons donc dire que la donation de Bernard était une pièce de nulle valeur, et ce qui à coup sûr est bien remarquable, c'est que le comte n'a jamais osé en faire usage, encore que sa cour eût déclaré par un arrêt que l'acte en vertu duquel Robert cédait sa princi-

<sup>1)</sup> Acte du mois d'août 1151, dans Villanueva, nº XXII.

pauté à l'archevêque, était bon et valable.

Quelque temps après, Robert mourut. Il laissa trois fils: Guillaume, auguel il semble avoir abandonné le gouvernement pendant ses dernières années 1 et qui lui succéda, Robert et Bérenger. De même que leur père, on les considérait comme des étrangers, et ils héritèrent de tous les embarras de sa position. L'archevêque, il est vrai, jugea prudent de garder dorénavant le silence sur la donation de toute la principauté que Robert lui aurait faite; mais il éleva une autre prétention: de concert avec le comte de Barcelone, il prétendit que Robert et sa femme (qui avait changé son nom de Sibylle en celui d'Agnès 2) avaient cédé au comte deux tiers de la principauté, et que cette cession avait eu lieu dans l'église de Sainte-Marie à Tarragone, en présence de lui, archevêque, et de plusieurs témoins qu'il nomma. Il ajouta que Robert et Agnès avaient donné, d'après la coutume de ce temps-là, un caillou en signe de souvenir. Cette fois encore l'archevêque, si étrange que la chose puisse paraître, doit avoir eu raison jusqu'à un certain point, car plusieurs personnages haut placés, qui avaient servi de témoins, affirmèrent par serment qu'il disait vrai; mais d'un autre côté, Agnès et ses fils ont toujours nié qu'une telle donation ait eu lieu.

C'est ce qui me paraît résulter de l'acte de 1151 (Villanueva, n° XXIII).

<sup>2)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, no XXXVII.

Ils furent cités devant la cour du comte à Barcelone; mais ils refusèrent de comparaître, probablement parce qu'ils n'étaient nullement convaincus de l'impartialité des juges 1.

Pendant que cette affaire traînait encore, l'archeveque Bernard mourut (juin 1163). Il eut pour successeur Hugues de Cervelló, un homme ardent et fougueux, qui s'indignait de ce que le procès marchait si lentement. De son côté, Alphonse, comte de Barcelone et roi d'Aragon, qui avait obtenu la possession du comté en 1162, se lassait aussi d'attendre. Par conséquent, la cour du comte, jugeant en dernier ressort, décida, parties ouïes, que la cession des deux tiers de la principauté, faite par Robert et son épouse, était bonne et valable. Guillaume se soumit à cet arrêt: mais ses relations avec le roi ne s'améliorèrent pas, comme le prouve une lettre que ce dernier lui adressa s et où il lui disait entre autres choses: «Moi et toute ma cour, nous sommes bien étonnés de ce que tu oses faire, et surtout de la manière dont tu traites chaque jour les habitants de Tarragone, qui ne peuvent sortir de la ville sans être dépouillés et même tués par toi et les tiens. dant un tiers de Tarragone, tu ruines les deux au-

<sup>1)</sup> Villanueva, nos XVI et XXIV.

<sup>2)</sup> Villanueva, nº XXVIII.

<sup>3)</sup> Marca Hisp., nº 455. Une partie de cette lettre avait déjà été publiée par Pons de Ycart, Grandezas de Tarragona, fol. 62.

tres tiers. Je t'ordonne de réparer dans trente jours après la r ception de la présente, tous les dommages que tu as faits; sinon, je donnerai toute la ville, sans en excepter ton château, à l'archevêque, d'autant plus que je t'ai déjà ordonné auparavant de remettre en son pouvoir la ville et son territoire.... Si tu veux m'obéir, j'en serai content et je te considérerai comme un bon et loyal vassal; sinon, tu auras à t'imputer à toi-même ce qui s'ensuivra.»

A la fin, Guillaume fut cité de nouveau, on ne sait pourquoi, devant la cour du comte à Tortose. Il y alla, mais pour n'en pas revenir.

L'archevêque, qui se trouvait alors à Tamarite, était furieux contre lui. Un jour que deux de ses neveux vinrent lui demander de l'argent: «Ah, vraiment! leur dit-il, vous croyez que je vous donnerai quelque chose? Tant que cet étranger, ce Guillaume de Tarragone, mon ennemi mortel, n'aura pas cessé de vivre, je ne vous donnerai rien. N'y a-t-il donc personne qui veuille me venger de cet homme?» Les deux jeunes gens frémirent d'horreur en entendant ces paroles, et ils résolurent aussitôt d'avertir Guillaume du péril qui le menaçait. Ayant donc ordonné à un de leurs hommes, Pierre de Figuerolas, de monter à cheval: «Cours à franc étrier vers Vellalbin, lui dirent-ils. Tu y salueras de notre part le vieux Bernard de Castellet, et tu lui recommanderas de dire à Guillaume de Tarragone qu'il se mette sur ses gardes. Sans cela, il peut se tenir pour mort, car nous avons entendu prononcer à notre oncle des paroles qui présagent un événement sinistre. » Le messager se mit aussitôt en route; mais tandis qu'il galopait vers Vellalbin, l'archevèque fit jurer à d'autres de ses neveux, qui étaient les ennemis personnels de Guillaume, qu'ils tueraient ce dernier. Ils tinrent leur serment: ils assassinèrent Guillaume à Tortose.

Ce meurtre exaspéra la famille normande plus qu'on ne peut le dire. Guillaume fut vengé: l'archevêque expia par sa propre mort celle de sa victime (17 avril 1171). La rumeur publique accusait Robert d'avoir porté le coup; mais dans une lettre qu'il adressa plus tard à Alphonse, Bérenger lui-même avoua qu'il était le meurtrier de Hugues de Cervello 1. échapper aux poursuites de la justice, il se réfugia avec toute sa famille dans l'île de Majorque, qui était encore au pouvoir des Sarrasins, et son frère Robert étant mort peu de temps après, il envoya à Alphonse une lettre très-humble, dans laquelle il le suppliait de rendre Tarragone à son neveu, qui s'appelait Guillaume comme son père. Mais ses prières Supposé même qu'Alphonse eût voufurent inutiles. lu rendre Tarragone au petit-fils de Robert-Bordet, le pape l'en aurait empêché. Déjà indigné contre les

<sup>1)</sup> Lettre de Bérenger, Marca Hisp., n° 456. Comparez l'épitaphe de Hugues dans Villanueva, p. 159.

Normands, qui, peu de temps auparavant, avaient assassiné Thomas Becket, l'archevêque de Cantorbéry, Alexandre III se demanda si cette race impie en voulait à la vie de tous les archevêques, et, fermement décidé à ne point pardonner des crimes si abominables, il adressa à Alphonse et au diocèse de Tarragone lettre sur lettre, en menacant de mettre tout le comté en interdit, si le meurtrier, sa mère (que l'on accusait d'avoir conseillé le crime) et toute leur famille n'étaient pas punis d'une manière exemplaire 1. Mais Alphonse n'avait pas besoin d'être stimulé; il devait s'estimer trop heureux d'avoir enfin trouvé le moyen de se débarrasser de ces étrangers qu'il détes-Bérenger, sa mère Agnès et toute leur famille furent donc bannis à perpétuité des États d'Alphonse, et leurs biens furent confisqués 2. Plus tard, toutefois, Guillaume II, que l'on appelait Guillaume d'Aguilon, titre que son père avait déjà porté, sut se concilier la faveur de Pedro II, roi d'Aragon et comte de Barcelone, auquel il céda tous ses droits sur la principauté de Tarragone, et qui en retour lui donna, en 1206, la troisième partie de la ville de Valls et plusieurs autres seigneuries, telles que Picamoxon, Espinaversa, Pontegaudi, Riudoms et Monroig, qui se trouvaient dans cette principauté et que Guillau-

<sup>1)</sup> Lettres du pape,  $Marca\ Hisp.$ , nos 457, 458, 459, 460, Villa nueva, no XXIX.

<sup>2)</sup> Épitaphe de Hugues.

me I<sup>er</sup> avait possédées. Son fils, Guillaume III, qui prit une grande part à la conquête de Valence, reçut en récompense de ses services de grands domaines dans le pays valencien. Ses descendants, les Aguilon, barons de Pétrès, se sont distingués par leur valeur, non-seulement en Espagne, mais encore dans les deux Siciles, en Allemagne, en Hongrie, en Gueldre, en France, dans les États barbaresques, presque partout enfin où la maison de Habsbourg a porté ses armes si souvent victorieuses <sup>1</sup>.

Tout porte à croire que les Normands ont fait, surtout dans la première moitié du XI° siècle, bien d'autres expéditions dans la Péninsule, dont les documents ne parlent pas, car les chroniques latines qui ont été écrites en Espagne à cette époque sont extrêmement maigres, et les annalistes normands ne parlent presque jamais de ces expéditions lointaines qui n'avaient pas de rapport direct avec l'histoire de Normandie.

Car qu'il firent n'où il alèrent Ne saveir où il s'arestèrent N'ai à dire, kar n'afiert mie Al estoire de Normandie,

dit quelque part Benoît de Sainte-Maur. Aussi ne

<sup>1)</sup> Escolano, Historia de Valencia, p.,534-543.

saurions-nous presque rien au sujet des conquêtes que les Normands firent en Italie, si nous n'avions pas les chroniques italiennes. Joignez-y que, pour ce qui concerne l'époque où leurs expéditions en Espagne doivent avoir été les plus fréquentes, nous n'avons à vrai dire qu'une seule chronique normande, celle de Guillaume de Jumiéges, qui est très-courte et très-incomplète.

S'il est donc permis de supposer que les Normands ont fait souvent des expéditions en Espagne, nous croyons que cette circonstance sert à résoudre un problème singulier qu'offre la littérature française du moyen âge. Dans cette littérature, les chansons de geste du cycle carlovingien, qui ont été composées dans la langue du Nord, roulent presque toutes sur les guerres contre les Sarrasins d'Espagne, c'est-àdire sur un sujet qui, à ce qu'il semble, n'avait pour les Français du Nord qu'un médiocre intérêt. A notre avis, ce sont les Normands qui l'ont créé, comme en effet ils ont créé et l'esprit chevaleresque et la poésie romantique. Pas plus que les Gaulois romanisés, les Francs n'étaient une nation poétique, mais les Normands l'étaient. Pour s'en convaincre il suffirait à la rigueur de feuilleter les chroniques de Normandie, où l'esprit des sagas est encore très-reconnaissable; mais on sait d'ailleurs que les rois et les chefs du Nord aimaient à s'entourer de poètes, et que Rollon et ses successeurs, les iarls de Rouen

comme les appelle un auteur islandais, conservèrent cet usage. Aussi c'est en Normandie que la poésie romantique, toute remplie de réminiscences scandinaves, tout empreinte de ce penchant pour une vie aventureuse et errante qui a toujours été inséparable du caractère normand, a pris naissance 1; c'est là que les chansons de geste les plus remarquables, telles que la Chanson de Roland et les meilleures branches du Guillaume au Court nez, ont été composées; c'est-là, enfin, qu'on devait s'intéresser, plus que dans aucune autre province du Nord, aux campagnes contre les Maures de la Péninsule ibérique.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.

<sup>1)</sup> On peut consulter à ce sujet un intéressant mémoire de M. Gisle Brynjulfsson: De l'ancien roman français et de l'influence exercée sur son développement par les Normands, dans les Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord, années 1845—49, p. 358 et suiv.

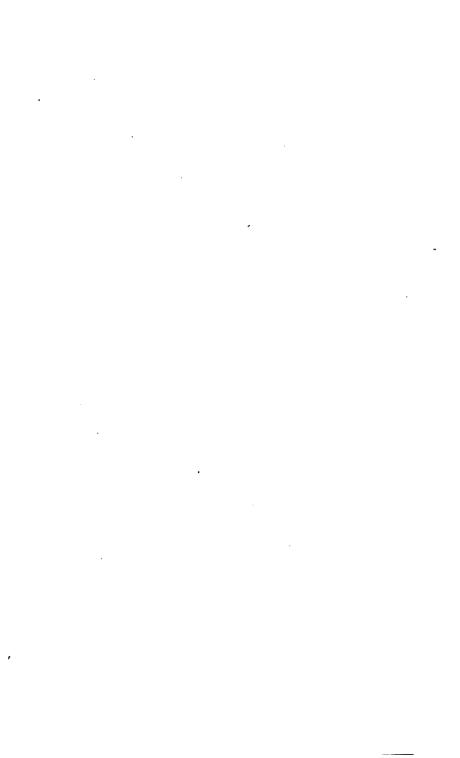

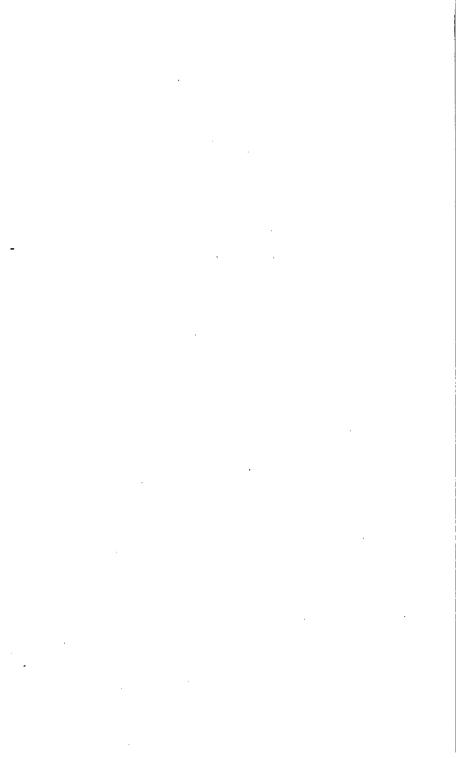

## APPENDICE

Vol. II.

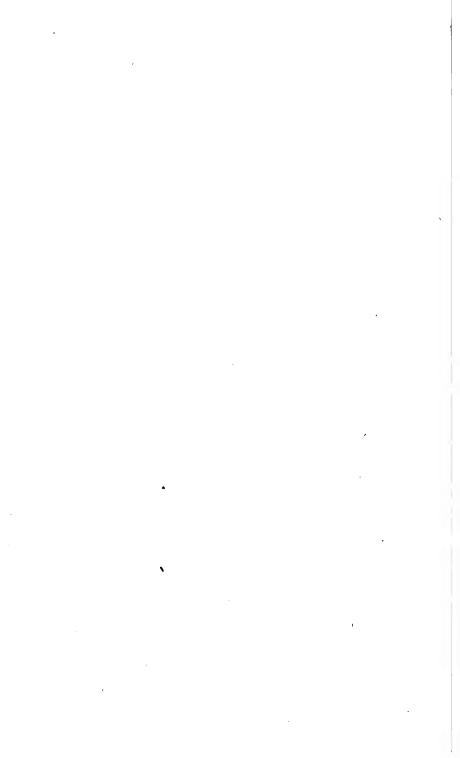

#### APPENDICE

**--**900000000000

I.

### (Extrait d'Ibn-Bassâm relatif au Cid.)

La première fois que je publiai ce passage, je n'avais encore que le manuscrit de Gotha. Depuis lors M. de Gayangos a su se procurer en Afrique un autre exemplaire du troisième volume d'Ibn-Bassâm. Il a eu la bonté de le prêter à M. Wright, et ce dernier a bien voulu le collationner pour moi.

Ce manuscrit, que je désignerai par la lettre B, contient un grand nombre de fautes et d'omissions, de même que le man. A (celui de Gotha); mais comme il appartient, pour ainsi dire, à une autre famille, ces fautes sont rarement les mêmes, et à eux deux, ces manuscrits donnent un texte assez correct. Presque toutes les corrections que j'avais cru devoir proposer, ont été confirmées par le man. B, et il m'a fourni en outre plusieurs leçons qui me semblent préférables à celles de A. Au reste, je ne noterai que les variantes qui me semblent de quelque importance.

Je dois encore avertir que la première lettre que donne Ìbn-Bassâm, celle qu'Ibn-Tâhir écrivit au cousin d'Ibn-Djah-hâf, se trouve aussi dans le *Calâyid* d'Ibn-Khâcân (chapitre sur Ibn-Tâhir). Je la publie donc d'après six manuscrits.

ولد من رقعة الى ابن جَحّاف أ ايام شورة ابن عمّة ببلنسية قد أَلْبَسْتنى اعرَّك الله من برّك ما لا اخلعه وحمَّلْتنى من شكرك ما لا أَضَعُه ،، فانا استريح اليك استراحة المستنيم واصرف الذنب على الزمن المُليم ،، وان ابن عمك مدَّ الله بسطته لما ثار ثورته التي خطن انه قد بلغ بها السماك وبَدَّ معها الافلاك ،، نظر الى متخازرا متشاوسا ، وتخيَّلنى وحسد الله من حسده جمالها ،

فلم تَكُ تصليح الله ولم يَكُ يصليح الالها ، ثم تورَّم على انفُ عَرَّتِه ومانى بصروب محنته ،، وفى كل ذلك التجرعة على مصصة ، واتغافل لغرضة ،، واطوية على بَلَله ، وما انتصر بشي سوى عَمَلة ،، الى ان راى اليوم \* بسوم راية 8 ، أن يزيد في تعشّفة وبغية ،، فاستقبلت

<sup>1)</sup> C'est ainsi que ce nom se trouve ponctué dans les man. A. et Ga. d'Ibn-Khâcân, et la même prononciation est indiquée dans le Câmous (p. 1138). 2) Ibn-Bassâm A. عنائن. 3) Ibn-Bassâm A. المستليم ; le sens est à peu près le même. 4) Chez Ibn-Kh. cette phrase se lit ainsi: بلغ بها السماك وطن انه قد 5) Ce mot manque chez Ibn-Bassâm. 6) Ibn-Kh. ومنافسا . 7) Ibn-Bass. ومنافسا . 8) Ces deux mots manquent chez Ibn-Bassâm.

من الامم غريبا ما كنت احسبه ولا بان التى سببه » ولما جهاء وسولى مستفهما عبس وبسر وادبر واستكبر ولما حهاء وسولى مستفهما عبس وبسر وادبر واستكبر فامسكت محافظة للجانب وعَمَلا على الواجب » لا أن هيبة ابى احسب قبضتنى ولا أن مبرّته عندى اعترضتنى » واقسم لا بالله حلفة بر لو الايام قذفت بكم التى وانا بمكانى لأوْرَدتكم العذب من مناهلى ، وحملت وجميعكم على عاتقى وكاهلى » ولاكن الله يعمر بكم اوطانكم ، ويحمى من النّوب مكانكم » ويحوط هذه الوطانكم ، ويحوط هذه مطلعة وكي وليركم البانية لمعاليكم » في شيرك السيادة الطالعة فيكم ، البانية لمعاليكم » في شيرك ولا يُنشرك ولا يُنشرك ولا يُنشرك ولا يُنشرك ولا يُنشرك ولا يُنشل ولا يُنشرك ولا ينشرك ولا ي

قال \* ابو التحسن أومُدّ لابي عبد الرحمن بن طاهر هدا في البقاء حتى تجاوز مصارع جماعة الموساء وشهد محنة المسلمين ببلنسية على يدى الطاغية الكنبيطور قصمة الله وجُعِل بذلك الثغر، في قبضة الاسر، سنة ٨٨ ومنها كتب رقعة الى بعض اخوانه يقول فيها كتبت منتصف صفر، وقد حصلنا في قبضة الاسر، بخطوب لم تَجْر في سالف الدهر، فلو رايت قطر بلنسية نظر الله البه، وعاد بنوره عليه، وما صنع الزمان به وباهليه الكنت تندبه وتبكيه، فلا تستَّل عما في برسومه، وعفى على اقماره ونجومه، فلا تستَّل عما في بعد مكابدة اهوال أنهبت بالذما، وما ارجو غير صنع الله الله الذي عَوْد، ونصله الذي عهد، وساقبتك ه مساهمة الله الذي عَوْد، ونصله الذي عهد، وساقبتك مساهمة الصفى، لما أعْلَمُ من وفائك وتهمّمك الحقى، ومستمطرا

من تلقائك دعوة اخلاص، \*على انها أ عسى أن تكون سببا أ الى فرج وخلاص، باذن الله فهو عزَّ وجهُم يقبل الدعا من داعيم وما زال مكانك منه ترى البركة فيه ،، ه

قال \*ابو الحسن و وان قد انتهى بنا القول الى ذكر بلنسية فلا بُر من الاعلان و بمحنتها والاتيان بنبذ من اخبار فتنتها التي غرب شاوها في الاسلام وتجاوز عَفْوها جهد الكروب العظام ، وذكر الاسباب التي جَرَّت جمائرها وادارت على المسلمين دوائرها ، والاشارة باسم من سلك في طريقها ونهج ودخل من ابواب عقوقها وخرج » ه

# ذكر الخبر عن تغلُّب العدو عليها وعودة المسلمين اليها،، المسلمين اليها،، المسلمين ال

قال \* ابو الحسن و ونذكر ان شاء الله في القسم الرابع نكتا وجوامع تودى الى كيفية تغلّب ادفونش طاغية طاغوت الجلالقة قصمة الله على مدينة طليطلة

<sup>1)</sup> Ces deux mots ne se trouvent pas dans B. et ils ne sont pas nécessaires pour le sens. 2) B. أبن بسام 3) B. أبن بسام 4) A. الأعلام . 5) B. أبن بسام . 10 (أدروتها ألاعلام . 6) Man. قصمها . 6) أنون بسام ونذكر

واسطة السلك، واشمخ ذرى الملك،، بهده الاجزيرة واشرح الاسباب النبي ملَّكَتْه قيادَها، ووَطَّأَتْه مهادَها ،، حتى اقتعد صهوتها ، وتبحبح ذروتها ،، وان يحيى بن نى النون المتلقب من الالقاب السلطانية بالقادر بالله كان الذي قَيَّجَ ارَّلًا نارها واجَّجَ اوارها ، وكان عند ما خَلِّي بين اذفونش وبين طليطلة جدَّد الله رسمها ، واعاد الى ديوان المسلمين اسمها ،، قد عاهده على ان يعيد له صعب بلنسية ذلولا، وان يمتعه بنصرتها، وتملَّك حصرتها ،، ولو قليلا ،، علمًا منه انه اسير يديه ، وعيال أ عليه ،، فصار يُهُرُّه المعاقب ، وتبرا منه المراحب على حتى استقر بقصبة قونكة عنك اشياعه بني الفرج حسبما نشرحة في القسم الرابع ان شاء الله وهم كانوا ولاة امره ٤ وطاغية 8 عرف ونكره ،، بهم ارَّلًا صدع ٢ واليهم اخرًا نيزع،، وطفف يداخل ابن عبد العزيز بمعاذير يلفقها، واساطيم ينتقها واعجاز من الباطل وصدور يجمعها ويفرقها ،، وابن عبد العزيز يومئذ يصحك قليلا ويبكى كثيرا، ويظهر امرا ويخفى امورا ،، والفلك يدور، وامر الله ينجب ويغور» وورد الخبم بموت ابن عبد العزيز اثناء ذلك واختلاف ابنيه بعده هنالك ،، فانسلَّ ابيم

ذى النون الى بلنسية انسلال القطا الى الما، وطلع عليها طلوع الرقيب على خلوات 1 الاحبا ،، \* وانتهاجت السبيل عبين ملوك انقنا وبين امير المسلمين رحمة الله على ما قدَّمْنا ذكره سنة ٧٠ وصدم انفونش الطاغية قصمه الله تلك الصدمة المتقدمة الذكر يسوم الجمعة فرجع لعند الله وقد هيض جناحه، وركدت رياحه،، وتنقّس خناق يحيى بن ذي النون هذا فتنسّم روح البقا، وتبلُّغ بما كان بقى له من نما، ودخل \*من معاقدة امير المسلمين 8 فيما دخل فيه معشر الروسا،، ولم يزل البارهم على ما ذكرنا يستشرى، وعقارب بعضهم الى بعض تدبّ وتسرى ،، حتى اذن الله لامير المسلمين. في افساد سعيهم وحسم ادواء بغيهم والانتصار لكَوَاقَ المسلمين من فعلهم النميم ورايهم ،، فشرع في ذلك على ما قدَّمْناه سنة ٨٨ فجعلت البلاد عليه تنشال، والمنابر باسمة تزدان 4 وتختال » واستمرَّ ينثر 5 نجومهم ٢ ويطمس رسومهم،، باقي سنة ٣ وسنة ۴ بعدها وفي ذلك 6 يقول الاديب ابو تَمَّام بن رياح

كَأَنَّ بلادهم كانت نساء تطالبها الصرائر الطلاق

وفى ذلك ايضا يقول ابو الحسين بن الجدّ واراهُ عرَّض بصاحب ميورِقة بعد خلع بنى عباد

أَلَا قُلْ للذي يرجو مَنامًا بعيد بين جنبك والفراش ابو يعقوب من حدثتً عند

...... العداوة او فراش

اذا رفش<sup>2</sup> القصاء جبالً رضوى فكيف تـاه يصنع <sup>3</sup> بالفّراش

ولما أحس احمد بن يوسف بن هود المنتزى الى وقتنا هذا على ثغر سرقسطة بعساكر امير المسلمين تُقْبِل من كل حدب، وتطلع على اطرافة من كل مرقب،، آسَدَ كلبا من أَكُلُبِ الجلالقة يسمى برذريق، ويدعى بالكنبيطور وكان عَقَّالا، \* ودآء عُصَالاً، له في الجزيرة وقائع، على طوائفها بضروب المكروة الطلاعات ومطالع،، وكان بنو هود قديمًا هم الذين اخرجوة من الخمول، مستظهرين به على بغيهم الطويال، وسعيهم المذموم المخذول،، وسلَّطوة على اقطار الجزيرة يضع قدمة على

<sup>1)</sup> Le texte est altéré ici dans les deux man.; A. porte فرش بهم, et B. فرش منهم. J'ai donc dû omettre ce vers dans ma traduction. 3) B. قصش; A. قسش . 3) A. تصنع . 3) B. فيفعيل . 5) Cos voyelles se trouvent dans B. 6) B.

صفحات انجادعاً ، ويك عَلَمه في افلاذ اكبادها ، حتى غلظ امره وعَمَّ اقاصيها وادائيها شرُّه ،، ورَأَى هذا منهم حيث 2 خياف وَهْمِيَ ملكه ، واحسَّ بانتثار سلكه ،، أَنْ يَضَعَهُ بينه ربين سرعان عساكرُ اميرِ المسلمين فوطَّأُ له اكناف بلنسية وجبا اليه المال، وأوطأً عَقبه الرجال، فنزل بساحتها وقد اضطب حبلها، وتسرّب 3 اهلها،، وذلك ان الفقيم ابا احمد بي جحاف متولى القصا بها يومثذ لما راي عساكم المرابطين تُثري، واحسّ بهذا الطاغية لعنه الله من جهذ اخْرَى ،، امتطى صهوة العقوق، وتَمَثَّلَ من أُ فُرَص اللَّ صحَّة السوق ،، وطمع في الرياسة بخدع الفريقين، وذهل عن قصَّة ألتعلب بين الوعليني، فاستجاش لاول تلك الوقلة لمَّة يسيرةً من \* دعاة امير المسلمين 6 فهاجيم بهم على ساحة ابين ذي النون التجائي 7 على \* حين من 8 غفلته ، وانفضاض من جملته ، \* واستشبراء من علته <sup>9</sup>،، حيث لنم يكن لنه نناصبر الَّا

que la 5e forme du verbe سرب est ici verbe dénominatif de سرب (agmen). 4) Prendre exemple sur. Ce sens de la 5e forme du verbe مثل manque dans les Dictionnaires. 5) A. ممنل 6) Au lieu de ces trois mots, B. donne الحبابي. 7) A. الخيال dans B. ce mot manque. 8) Ces deux mots manquent dans A. 9) Telle est la leçon de A.; dans B. on trouve

الشكوى» ولا هادل الله صدر العصى "، فقتله قوموا بيد رجل من بنى التحديدى طلب بِذَحْل الله عمّا كان هوة قتل من سلفه وهدم من بيوت شرفه ،، فى خبر سياتى ذكرة ويشرح بمشية الله \*فى موضعه من هذا الكتاب المرة، وفى \*قتله لابن أنى النون القادر يقول ابو عبد الرحمن بن طاهر

ایها الاخیف<sup>8</sup> مهلا فلقد جشت عویصا ان قتلت المَلْک یحیی وتقبَّصت القمیصا رب یوم فیه تُجْزی<sup>9</sup> لم تجد عنه محیصا ولما تمَّ \* لابی احمد <sup>10</sup> شانه واستقَّ به <sup>11</sup> علی زعمه سلطانه ،، وقع فی هراش و وقیَّقت الظبی علی خداش <sup>12</sup> ،،

علبتند. Dans ma traduction j'ai omis cette phrase qui me semble altérée.

<sup>1)</sup> B. عمل عمل Le mot عمل désigne une lance, ce qu'il faut ajouter aux Dictionnaires; voir Alcala aux mots asta et lança, Abd-al-wâhid, p. 182, Ibn-al-Khatib, man. G., fol. 160 r. 8) B. فقتلوه عن المجموع . 5) A. عنى القسم الرابع من هذا المجموع . 7) B. تخنى . 8) B. الحنف . 9) B. تخنى ; A. الحنف ; mais la leçon تحنى se trouve dans le man. d'Ibn-al-Abbâr et dans ceux d'Ibn-Khâcân. 10) B. الابن جحاف . 11) x ne se trouve pas dans B. 12) Cette leçon se trouve dans les deux man. La 8e forme du verbe منا المناهدة المناهدة .

ودُفع الى النظر في امور سلطانية 1 لم يتقدم قبل في غوامض حقائقها والى ركوب اساليب سياسة لم يكن له عهد باقتحام مصائقها ، ولا بالدخول في صنك مأزَّقها،، ولم يعلم أن تدبير الاقاليم غير تلقين الخصوم، وان عقد الوية البنود غير الترجيم بين االعقود ، وانتحال الشهود " وشغل بما كان احتجب من بقية دخائم ابن ذي النون وأَنْسُنْه 2 عن استجلاب الرجال والنظر في شيء من الاعمال،، وانفضَّتْ عنه تلك الجملة اليسيرة المرابطية التي كان تعلُّف بسببها ومُوَّة على الناس بها ،، لصيف المذاهب؛ وغلظة ذلك العدو المصاقب، وقوى طمع رذريق 3 في ملك بلنسية فلزمها ملازمة الغريم، وتلذَّذ بها تلذُّن العُشَّاق بالرسوم،، ينتسف أ اقواتها ، ويقتل حماتها ،، ويسوق 5 اليها كل منيَّه ، ويطلع عليها من كل ثنيَّه ،، فرُبُّ ذروة عرِّ قد طالما بلدت 6 الاماني والنفوس دونها ، ويتست الاقمار والشموس مس أن ان تكونها ،، قد ورد ذلك الطاغية يومثذ معينها<sup>8)</sup> واذال مصونها » ورُبَّ وجه كانت تدميه الدَّر، وتحسده الشمس والبدر،

<sup>1)</sup> A. سلطانه . 2) A. دسیعته; cette phrase manque dans B.
3) B. porte partout نسف 4) La 8e forme du verbe نسف se trouve dans le même sens chez Abd-al-wâhid, p. 186, 206.
5) B. تلذنت 6) B. تلذنت 7) B. في . 8) Voyez sur le mot معبد, Script. Ar. loèi, t. I, p. 67, l. 6, et p. 157, note 495.

ويتغاير عليه المرجان والدُّر،، قد اصبح ذريَّة 1 لزجاجه ١ نَعْلَا 2 لاقدام اراذل 3 اعلاجة ،، وبلغ الجهد باهلها والامتحان ان احلوا محرم التحييوان " وابو احمد المذكور في انشوطة ما سَهُلَ وسَنيَ \* شَرُّقًا بعقبي ما جَرُّ 4 على نفسه رجني، يستصرخ امير المسلمين 5 على بعد داره 66 وتراخى مزاره ،، فتارةً يُسْبعُه ويُحَرِّكه ٢ وتارة ينقطع دونه ولا يُـدْركه ،، وقد كان من امير المسلمين بموضع ومن راية الجميل بمرَّأَى ومسْمَع ،، ولكن \* ابطأ عن نصره 7 بناًى الدار، ونفوذ المقدار،، واذا قدر الله امرا فترج ابوابه ٤ ويَسَّرَ اسبابه،، وتمَّ للطاغية , ذريق مراده الذميم من دخول بلنسية سنة ٨٨ على وجه من وجوه غدره٬ وبعد انْعان من القاضى المذكور<sup>8</sup> لسطوة<sup>9</sup> كبره 10 و دخوله طاتعا في امره ،، على وسائل اتَّخذها وعهود ومواثيق بزعمة اخذها " لم يمتد لها امد ولا كثر لايامها عمد ، ربقي معه مُكَيْكَةً يصحر من صحبته و

ويلتمس السبيل الي نكبته ،، حتى امكنتْه زعموا بسبب دخية نفيسة من دخائر ابن ني النون ركان رذريق لأول دخوله قد ساله عنها واستحلفه بمحصر جماعة من اهل الملَّتَيْن على البراءة منها ،، فاقسم بالله جهد ايمانه عافلا عَمَّا في الغيب من بلائه وامتحانه، وجعل رذريت بينه وبيس القاضي المذكور عهدا احضره الطائفتَيْن ، واشهد عليه اعلام الملَّتَيْن ،، انْ هو انتهى بَعْدُ اليها، وعثر عند عليها " لَيستحلَّن أ اخْفار نمهه اليها، وسفك دمه ،، فلم ينشب أ رفريق أنْ ظهر على الذخيرة المذكورة \* لديم الما كان حم من اجراء سحنته على يديد،، ولعلَّها كانت منه حيلة ادارها، وداهية من دواهيم سراها وانارها ،، فأنْحَى على امواله بالنهاب٤٠ وعليه وعلى اهله 3 بانواء العذاب، حتى بلغ جهده، ويئس مما عنده " فاضم له نارا أَتْلفَتْ نماءه ، وحرقت اشلاءه ،، حدثني من رآة في ذلك المقام وقد حُفر له حفير الي رفغيه، واضرمت النار حواليه، وهو يضمُّ منا بعند مني الحطب بيديد، ليكون اسرع لذهاب، واقصر لمدَّة

<sup>1)</sup> B. ببعد. 2) Tout oo passage, à partir du signe \*, manque dans A. Les mots حمر (qui n'est pas écrit distinctement dans le man.) et وانسارها وانسارها وانسارها. B. دله.

عذابه، كتبها الله لم في صحيفة حسناته، ومحا بها سالف سياته وكفانا بعثد اليم نقماته ويسرنا الى ما يُزْلف السي مرضاته،، وهمَّ يـومثذ الطاغية ألعنه الله بتحريق زوجته وبناته و فكلمه فيهن بعض طغاته ، فَبعْدَ لَأَي ما لفته عن رايه، وتخلَّصهن من يدى نكداثه،، واضرم هذا المصاب الجليل اقطار الجزية يومثذ ناراء وجلل سائر طبقاتها حزنا وعارا،، وغلظ امر ذلك الطاغية حتى فدح 2 التهاثم والنجود، واخاف القريب والبعيد 3، \* حداثني من سبعه يقول أ وقد قدوى 5 طبعه ا ولمَّ به جشعه على رذريق فتحت هـذه الجنيه ورذريق يستنقذها كلمة ملات الصدور، وخَيَّلَتْ وقوع المَخُوف 6 والمحذور،، وكان هذا البائقة وقْتَع في درب تشهامته، واجتماع حزامته ، وتناهى صرامته ، آية من آيات ربّه الي ان رماه سبيعا بحتفه واماته ببلنسية حتف انفه ،، ركان لعنه الله منصور العلم، مظفرا على طوائف العجم» لقى زعماءهم \* مرارا كغرسية المنبوز بالغم المعوج ورئيس الافرني وابس ردمير 8 فقل حدّ جنودهم، وقتل

<sup>1)</sup> Ce mot ne se trouve pas dans A. 2) B. عدت. 3) Voyer sur la phrase القريب والبعيد , Script. Ar. loci, t. I, p. 259, note 3, et p. 360, note 202. 4) B. الخوف . B. omet ce mot. والخوف . B. omet ce mot.

<sup>7)</sup> A. نرى. 8) Ces neuf mots manquent dans B.

بعدده اليسير كثير عددهم ،، وكان زعموا تدرس بين يديد الكتب، وتقرا عليه سير العرب، فأذا انتهى الى اخبار المهلب، استخفّه الطرب، وطفق يعجب منها ويتعجب،، وفي بلنسية يومثذ يقول ابو اسحاق بن خفاجة أ

عاثت وبساحتك الطبي ويا دار ومحما محاسنك البلا والنار فاذا تردد في جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعبار أرض تقاذفت الخطوب باهلها وتمخصت وبخرابها الاقدار كتبت يد الحدثان في عرصاتها لا انت انت ولا الديار ديار

وتجرَّد امير المسلمين رحمة الله لما بلغة صدا النَّبَأُ الفظيع واتصل به هذا الرزع الشنيع ،، فكانت قدى اجفائه وجماع شانه وشَعْلَ يده ولسانه ،، يُسَرِّبُ اليها الرجال والاموال وينصب عليها الحبائل والحبال والحرب

<sup>1)</sup> Les quatre vers qui suivent ici, se trouvent aussi chez Maccart, t. II, p. 754. 2) C'est ainsi qu'on lit chez Maccart; A. porte عانت et البلي , et B. عانت et عانت 3) A. عانت ; B. رتمحصن , وتمحصن qui est bon aussi.

هنالك سجال، والحال بين العدو وبين عساكر امير المسلمين ادبار واقبال ،، حتى دحض أ عارها ، وغسل شنارها " وكان اخر امراء اجناده المجهزيين اليها في جماه اعداده ،، الامير ابو محمد مودلي ظبة حسامه ، وسلك نظامه، ففتحها الله عليه، واذن في تخلُّصها على يديد،، في شهر رمضان سنة ١٥ \*كتب الله منزله في علَّيْين وجزاه عن جنَّه وجهاده أفضل جزا المحسنين " وفي ذلك التاريخ كتب ابو عبد الرحمن ابن طاهر السي الوزير ابي عبد الملك بن عبد العزيز رقعة يقول فيها كتبث منتصف الشهر المبارك وقد وافي بدخ ول بلنسية جبَّرها الله الفتح ، بعد ما خامرها القبح، فاضرم اكثرها نارا، وتركها آية للسائلين واعتبارا ،، وتَغَشَّاها سوادا ، كما لبست به حدادا ،، فهي تنظر من طرف خفي وتتنفّس عن قلب يتقلّب على جمر ذكي» غير انه بقى لها جسمها الانعم8، وتربها الاكوم ،، الذي هو كالمسك الاذفر، والذهب الاحمر،، وحداثقها الغُلْب، ونه, هما العنف ، وبسعد امير المسلمين واقبال عليها ينجلي 5 ظلامها، ويعود عليها حليها ونظامها ،، وتروح

<sup>1)</sup> Effacer; voyez Script. Ar. loci, t. I, p. 261. 2) B. كتبها 8. هاده وجده درجه عنه الله له منزلة في جهاده وجده 4) B. الله له منزلة في جهاده وجده 1) Au-dossus de la ligne, entre les mots ينجلي et

في الخُلُل وتبرز 1 كالشمس في بيت الحمل ،، فالحمد لله ملك الملك ، مطهرها من الشرك ،، وفي عودتها الي الاسلام عزُّ وعَزَاء عما نفذ بد قدر وقصام ، وكتب يومئذ ع المي الموزيم الفقية ابن جحاف يعزيه بمابن عمة ابسي احمد المحرق المتقدم الذكر مثلك وقاك الله المحاذيم في وفور الديس، وصحَّة اليقيم، وسلامة الضمير وعدم النظير ،، وقوة الرجحان ، ومعرفة الزمان ،، اعطى الحوادث صبراً وردُّها على اعقابها صغرا " فلم يخصع لصولتها، ولم يحفل بسورتها ،، ودرى انها الايام والغير8، والحمام والقدر،، ودارت الخطوب عصمك الله من المامها، وحماك من اخترامها،، بمصرع الفقية القاضي ابعي احمد عفا الله عنه ومهلكه، وانحطاطه من فلكه،، فانقصت لعميى نجوم المجد بانقصاصه وبكت سماء الفصل على تداعيم وانفصاضه ،، فانم كان من جمال أ المذاهب، والغوث عند الفوائب، بحيث يكون الغيث

لامان, on lit dans le man. A. لوغة; ce qui veut dire qu'un autre man. sjoute ici لوغد. Il est sans doute permis de l'ajouter, mais on peut aussi l'omettre. Dans le man. B. il manque ici quelques mots.

<sup>1)</sup> B. والعَبَر) والعَبَر) والعَبَر) الصاء (عليه الشرك الك الثي الك الك العَبَر), ce qui pourrait convenir aussi. 4) B. حجال

فى قيظ ألمّ المّ الحلب عند انقطاع الرّسْل، بعيدا عن القسوة، صفوحا عن الهفوة، عطوفا على المجيران، عزيزا على الاخوان، يستهوى القلوب ببشرة، ويتملك الاحرار ببرّة، وإن الدنيا بعدة لفى حداد، لمّا قصدَنْه يد زنادة، قائما باعبائها، مُبيرًا لاعدائها، فهى تبكيه بأربعة سجام، وتندية فى كل مقام، ويا السرع ما سلبه المنون، وقد قرّتْ به منكم العيون، وطوّقكم طوق الفخار، واناف بقدركم على الاقدار، فانا لله وانا الية راجعون على اليم المصاب، وعند الله نحتسبة كيم الاصل والنصاب، وطودا منيعا، ومَوْما ونحتسبة كيم الاصل والنصاب، وطودا منيعا، ومَوْما و

<sup>1)</sup> Les deux man. portent قينيط. 2) B. السحارا. 8) A. ajoute عن عالمي L'expression عن signifie fort souvent : estimé par. 5) B. porte ici ميد.ن بنه اصيد. ناد; mais la première lettre de ce dernier mot est écrite fort indistinctement dans le man.; il me paraît cependant que c'est un ... Au reste, ce passage est peut-être altéré. 6) Voyez sur la 4e forme du verbe عباً, Script. Ar. loci, t. I, p. 46, 109, et le Glossaire sur Ibn-7) B. اهنا. 8) A. عنياس et B. غيا ; mais Badroun, p. 97. عُومًا B. قدما; mais je erois que ... منه est un singulier. ou مُومًا est le nom de lieu du verbe مُومي , qu'on trouve 

رفيعا،، وقد تساوينا في الرزية، فَلْنَعْدِل أَ اللَّى التسلية،، فَذَلَك أُونُو دَخُرًا وأعظم أجراً الله

قال \* ابو الحسن و وابو عبد الرحمن اكثر احسانا، واوضح خُبْرًا وعيانا، من ان يحاط باخباره، او يعبر عن جلالة مقداره، وقد استونيت معظم كلامه في كتاب مفرد ترجمته بسلك الجواهر، \* في ترسيل و ابن طاهر، وهو اليوم ببلنسية سالم ينطق، وحيى يرزق، وقد نيف عن الثمانين وما احوجه سمعه الى ترجمان، بل هو حتى الآن، يَهِبُ للطروس من الفاظه ما يفضح العقود الدرية، وتعسعس معه الليالي البدرية، وفيما اوردنا كفايه، من الذي يمكنه النهاية، ه

#### П.

(Autres textes arabes relatifs au Cid.)

Kitáb al-ictifá, par l'Africain Ibn-al-Cardebous (man. de M. de Gayangos). Voyez plus haut, p. 45.

montre du doigt. Dans un passage d'Ibn-al-Khatib (Script. Ar. loci, t. II, p. 162) on lit, en parlant de la Mecque: نشيدة أمسلسي mais le man. de Berlin porte en cet endroit ومومى نيتى وعملي

<sup>1)</sup> A. البن بسلم (فَلْنَعْنُ) qui est bon aussi. 2) B. البن بسلم 3) B. من نوادر ترسيل 5) Voyez sur le verbe معن , mes notes sur Ibn-Badroun , p. 128. 6) B. النورية .

فلما تحقَّف عند النصارى انه قد جاز، وقطع البحر وفاز،، اتفقوا على تدويم شرق الاندلس وشتى الغارات علم , سرقسطة وجهاتها وتمادوا الى بلنسية ودانية وشاطبة ومرسية وذواتها، فانتسفوها نسفا وتركوها قاعا صفصفا، واخذوا حصن مره وايط أوغيرها فساء حال المشق وحسى الغرب بمن كان فيه من المرابطين وخرج الحاجب منذر بن احمد بن قود من لاردة و ونزل على بلنسية وحصرها طامعا في اخذها من يد القادر فلما سمع به ابن اخية المستعين استنصر بالقنبيطور لعنه الله وخرج معة في اربع مائة فارس والقنبيطور في ثلاثة الاف وغزا 3 معه بنفسه حبرْصًا 4 منه على ملك بلنسية على ان للقنبيطور اموالها، وللمستعين جفنها٥، فلما سمع بمجيثه عبه الحاجب رحل عنها، ولم يَحْسُلُ بطائل منها، فلم يزل محاصرا لها، حتى حصَّلها ،، وفي هذه السنة وهي سنة المم \_ \_ كان السيل الاعظم في صدمة 6 اكتوبر الذي خرب بلنسية وغيرها وهدم برج القنطرة ـ ـ ثم

<sup>1)</sup> Le man. porte عرب المطاقة; voyez la note ajoutée à la traduction.

2) Le man. porte المارة.

3) Dans le man. poste بالمارة.

4) Le man. porte par erreur المارة.

5) Le mot عند a ici le sens de ville; voyez mes Script. Ar. loci de Abbad., t. II, p. 6.

6) ماده المارة (solaire), comme chez Ibn. Adharf, p. 322.

ان الفنش خلف روعة وانتعشت نفسة فحشد، وجمع واستعلى، وخرج قاصدا لمنازلة 1 بلنسية ومحاصرتها بعد ان كتب الى اهل جنوة وفيشة 2 ان ياتوه في البحر فوصلوا اليه في نحو اربعمائة قلاع فاستحكم طمعه فيها وفي جميع سواحل الجزيرة فارتاء لد كل من في السواحل ثم أن الله تعلى خالف بين كلمتهم، واذن بتفرَّقهم،، فاصبح وهو راحل ولم يحصل على طائل، ولما نول الفنش على بلنسية غصب القنبيطور واحتد، وجمع وحشد " لانه كان يعدُّها له طاعد والقادر بها عامله اذ لا قدرة له على الدفاع والاستطاعه،، فخالفه الى قشتالة فحرق وهدم فكان ذلك اقوى الاسباب في افتراق ذلك الجمع عن بلنسية وانصرف الفنش الى قشتالة مسرعا ٤ والقنبيطور قد ولى راجعا ،، ونبزل اسطول جنوة وغيرها على طرطوشة وجاءهم ابن ردمير وصاحب برشلونة فثبَّتَها الله ودفع عنها وانصرف جبيعهم خاتبا منها ،، فكرّ القنبيطور الى بلنسية واتَّفق معهم على ماتة الف مثقال جزیة فی کل عام وفی هذا العام استحکم طمع اصناف النصارى على الجزيرة نصيق غرسية على المرية والغانة على لورقة وحاصر البرهانس مرسية والقنبيطور

<sup>1)</sup> Dans le man. وفيشنك (2) dans le man.

شاطبة \_ \_ وبنى اسقف افرنجى في صفّة البحر حصن ششنة فحميت عند ذلك نفوس من بشبلية (٥٠٥) من المرابطين وتقدّم عليهم القائد محمد بي عائشة وقصد بهم مرسية والتقى بهم مع جملة من النصاري فهزموهم وقتلوا منهم جملة واسروا جماعة وخَلَعُ صاحبَ مسية وتمادى الى دانية فقر صاحبها ابن مجاهد في البحر واوى الي الدولة الحمادية \_ ودخسل ابس عائشة دانية فوافاه بها ابن جحاف قاضي بلنسية وساله النهوض اليها معه ، فلم يمكنه أن يفارق موضعه ، فانفذ معه عسكرا رقده عليه قائدة ابا ناصر فوصلا اليها وقصدا القادر 1 وقتلاء وذلك سنة مم فلما انتهى ذلك الي القنبيطور وهو محاصر لسرقسطة غاظه وحبيت نفسه وزال عنه انسه ،، لانها كانت بزعمه طاعته لان القادر كان يعطيه منها مائة الف دينار في العام جزية فرحل عن سرقسطة فنزل على بلنسية رحاصرها مدة من عشرين شهرا٬ الى ان دخلها قهرا،، بعد ان لقى اهلها في تلك المدّة ما لم يلقه بشر من الجوع والشدّة الي أن وصل عندهم فَـأَرُّ دينارا أو وكان دخوله اياها سنة ۴۸۷ وفي هذه المدة انقطع الى القنبيطور وغيره من اشرار المسلمين

<sup>1)</sup> Dans le man. القادر Dans le man. كذا avec

وارذالهم، وفجارهم وفسادهم وممن يعمل باعمالهم ،، خلقُ كثير وتُسَمَّى بالدوائم فكانوا يشنُّون على المسلمين · الغارات ، ويكشفون الحرمات ، يقتلون الرجال ، ويسلبون النساء والاطفال ،، وكثير منهم ارتـدُّ عن الاسلام ونبذ شريعة النبى صلّعم التي أن انتهى بيعهم للمسلم الاسير بخبزة وقدح خم ورطل حوت ومن لم يفْد نفسه قُطع لسانُه ، ونُقتَن اجفانه ،، وسلطت عليه الكلاب الصاريه ، فاخذَتْه اخذة رابيه، وتعلُّقت منه أ طائفة بالبرهانس لعنه الله ولعنهم فكانت تقطع ذكور الرجال، وفروج النساء ورجعوا لمه منْ جملة الخَمدَمَة والعُمّال، وفُتنوا فتنة عظيمة في اديانهم، وسُلبوا جملة ايمانهم،، \_ \_ واخذ (امير المسلمين) في الصدر الي العدوة وقد كان انفذ جملة من جيشه الى كنكة وقدَّم عليه (اعليها) محمد بن عائشة فالتقوا مع البرهانس لعنه الله فانهزم امامهم واستكأصلوا محلَّته وانصرفوا فارحين وبالظفر مستبشرين،، ثم نهض الى ناحية جزيرة شقر (للقاء ajoutez) العدرِّ وذُكر له انه يومُّها ويقصدها فالتقوا بجملة من جند القنبطور (eio) فاوقع بهم وقتلهم اشر قتلة ولم يفلك الا

<sup>1)</sup> L'auteur aurait mieux fait d'écrire منهم; mais le style de cette chronique est à la fois prétentieux et incorrect. On voit qu'elle a été écrite en Afrique; en Espagne on écrivait mieux.

اليسير من تلك الجملة فلما وصل الفلَّ الية مات غَمَّةً لا رحمة الله \_ \_ وفي سنة ۱۹۴ جاز الامير مزدلي الحي جيش عرمرم وقصد بلنسية منازلا ومحاصرا لها فاقام عليها سبعة اشهر فلما راى الفنش ما حلَّ برجاله، من الم الحصار واهواله، وصل بمحلَّته الذميمة اليها، واخرج جميع من كان فيها من الروم لديها، واضرمها نارا، وتركها آيةً واعتبارا، ه

«Lorsque les chrétiens eurent appris que Yousof l'Almoravide avait passé le Détroit pour retourner en Afrique, ils résolurent de piller l'est de l'Espagne et de faire des razzias sur le territoire de Saragosse. Pénétrant donc dans les provinces de Valence, de Dénia, de Xativa et de Murcie, ils les ravagèrent à un tel point qu'elles ressemblaient à un désert. Ils prirent aussi la forteresse de Miravet 2 et plu-

<sup>1)</sup> Dans la suite, l'auteur nomme le gouverneur de Valence Mazdali; ici le man. porte L. La première syllabe, Maz, a été omise par le copiste; faute qui s'explique aisément quand on fait attention que la dernière syllabe d'émir, , , ressemble beaucoup à la première de Mazdall, , . 2) J'ai déjà dit que le man. porte A., mais je crois devoir lire de Miravet. Cet endroit se trouve au nord de Tortose, et je pense qu'il fut pris par le Campéador, au commencement de l'année 1091. Le nom en est aussi altéré dans la Cron. gener. (fol. 822, col. 1), où on lit que Rodrigue « s'établit près de Tortose dans un endroit qu'on nomme en arabe Maurelet.» Au reste, Miravet existait bien certainement à cette époque, car on lit dans les Gesta

sieurs autres. La condition de l'est était donc déplorable, tandis que celle de l'ouest était excellente, grâce à la présence des troupes almoravides.

«Vers cette époque le hâdjib Mondhir ibn-Ahmed ibn-Houd sortit de Lérida et alla assiéger Valence qu'il voulait enlever à Câdir. Quand cette nouvelle fut parvenue aux oreilles de son neveu Mostaîn, celui-ci demanda le secours du Campéador (que Dieu le maudisse!). Ils se mirent en marche tous les deux; Mostaîn avait quatre cents cavaliers, et le Campéador en avait trois mille. Mostaîn se mit en personne à la tête de ses troupes, parce qu'il avait un ardent désir de s'emparer de Valence. La convention était que le butin appartiendrait au Campéador, et la ville à Mostaîn. Informé de leur approche, le hâdjib décampa sans avoir remporté aucun avantage, et alors Mostaîn assiégea et prit Valence 1.

« Dans le mois d'octobre de cette même année 481 (1088), une grande inondation causa beaucoup de dommage en plusieurs endroits, et notamment à Valence, où elle détruisit la tour du pont.

« Sur ces entrefaites, Alphonse avait repris des forces et du courage. Il réunit donc des troupes, rassembla des provisions de guerre et de bouche, et alla assiéger Valence, après avoir écrit aux Génois et aux Pisans pour leur demander de venir l'aider avec une flotte. Ils arrivèrent dans environ quatre cents navires, et alors Alphonse désira plus ardem-

Comitum Barcinonensium (Marca Hisp., p. 547) que dans l'année 1158, Raymond IV, après s'être emparé de Tortose, prit la forteresse de Miravetum, située sur le rivage de l'Èbre.

<sup>1)</sup> Ce dernier renseignement est inexact.

ment que jamais de s'emparer de la ville et même de toutes les côtes de la Péninsule. Aussi les habitants de ces rivages étaient-ils dans la consternation; mais grâce au Tout-Puissant, la discorde se mit parmi les alliés; ils se separèrent, et Alphonse décampa sans avoir obtenu l'accomplissement de ses souhaits.

«Cette attaque contre Valence avait fort irrité le Campéador, qui considérait cette ville comme sa propriété et qui regardait le faible et impuissant Câdir comme son lieutenant. Aussi rassembla-t-il des troupes avec lesquelles il fit une incursion en Castille avant qu'Alphonse y fût revenu. Il brûla et ravagea cette province, et cette incursion fut la cause principale de la retraite de l'armée de devant Valence. Alphonse retourna en toute hâte vers la Castille; mais quand il y arriva, le Campéador était déjà parti. Quant à la flotte des Génois et des autres, elle attaqua Tortose, secondée par Ibn-Rademiro <sup>1</sup> et par le seigneur de Barcelone; mais Dieu protégea la ville, et tous ses ennemis furent repoussés <sup>2</sup>.

«Le Campéador retourna alors à Valence et conclut avec les habitants de cette ville un traité en vertu duquel ils s'engagèrent à lui payer un tribut de cent mille *mithcâls* par an.

« Dans cette année, plusieurs chefs chrétiens tentèrent de faire des conquêtes. Almérie fut assiégée par Garcia <sup>3</sup>, Lorca

<sup>1)</sup> Sancho d'Aragon.
2) Plus tard, les comtes de Barcelone firent encore plusieurs tentatives infructueuses pour s'emparer de Tortose. Raymond III l'assiégea, mais sans succès, en 1095 et en 1097 (voir Diago, Condes, fol. 143). Raymond IV la prit enfin en 1148 avec le secours des Génois, qui reçurent la troisième partie de la ville.
3) Ce Garcia était probablement Garcia Ordoñez, le comte de Najera.

par Alfâna <sup>1</sup>, Murcie par Alvar Fañez, Xativa par le Campéador <sup>2</sup>, et un évêque franc bâtit sur la côte le château de Xixona <sup>3</sup>. Tout cela avait déjà excité l'indignation des soldats almoravides cantonnés dans le royaume de Séville, lorsque Mohammed ibn-Ayicha fut chargé de les commander. Celui-ci les conduisit vers Murcie; il attaqua une division chrétienne, la mit en déroute, tua beaucoup d'ennemis et fit un grand nombre de prisonniers. Ensuite il déposa le seigneur de Murcie et marcha vers Dénia. Le prince qui y régnait, Ibn-Modjéhid, s'embarqua à son approche et alla chercher un asile à la cour des Beni-Hammâd <sup>4</sup>.

«Quand Ibn-Ayicha eut pris possession de Dénia, Ibn-Djahhâf, le cadi de Valence, vint le trouver pour le prier de se rendre avec lui dans cette dernière ville. Ibn-Ayicha lui répondit qu'il ne pouvait le faire parce que sa présence

<sup>1)</sup> Ou Alfano. Ce chevalier m'est inconnu; peut-être l'auteur arabe ne donne-t-il que son surnom. 2) Au commencement de l'année 1091, à ce qu'il paraît. 3) Xixona (ou Jijona comme on écrit aujourd'hui) se trouve entre Xativa (San Felipe) et Alicante. Les ruines de son ancien château existent encore. 4) Les princes de Bougie; mais l'auteur se trompe ici. Les descendants de Modjéhid ne régnaient plus à Dénia; ils avaient été détrônés, en 1076, par Moctadir de Saragosse, et à l'époque dont parle l'auteur, Dénia était au pouvoir des descendants du hâdjib Mondhir. Au reste, il y a une tradition selon laquelle Alt ibn-Modjéhid s'enfuit à l'approche de Moctadir et alla chercher un asile à la cour de Bougie. Voyez Ibn-Khaldoun (apud Weijers, Loci Ibn Khacanis, p. 115), qui, dans son Histoire des Berbers (t. II, p. 79), est tombé dans la même erreur qu'Ibn-al-Cardebous.

était nécessaire à Dénia; mais il lui donna une armée sous les ordres de son lieutenant Abou-Nâcir. Ce dernier alla donc à Valence avec Ibn-Djahhâf, et quand ils y furent arrivés, ils tuèrent Câdir. Ceci eut lieu dans l'année 485 (1092).

«Le Campéador, qui assiégeait alors Saragosse <sup>1</sup>, fut fort irrité quand il reçut ces nouvelles, car il prétendait que Valence lui appartenait, attendu que Câdir lui payait un tribut annuel de cent mille dînârs. Il quitta donc Saragosse et alla assiéger Valence. Le siége dura vingt mois, au bout desquels le Campéador prit la ville de vive force. Elle avait eu à supporter une famine qui n'avait jamais eu sa pareille, car un rat coûtait un dînâr. Ce fut en 487 (1094) que le Campéador prit possession de la ville.

Dans ce temps-là un grand nombre de musulmans se joignirent au Campéador et à d'autres chefs chrétiens. C'étaient des malfaiteurs, des hommes tarés, des brigands, des repris de justice. On les appelait les dawdyir <sup>2</sup>; ils faisaient des razzias sur les terres des musulmans, violaient les harems, massacraient les hommes, et traînaient les femmes et les enfants en esclavage. Beaucoup d'entre eux apostasièrent et foulèrent aux pieds les commandements du Prophète. Ils vendaient leurs prisonniers musulmans pour un pain, pour un pot de vin ou pour une livre de poisson; ils coupaient la langue à celui qui ne voulait ou ne pouvait se racheter, lui

L'auteur se trompe de nouveau : le Campéador était à Saragosse
 l'époque du meurtre de Câdir, mais il n'assiégeait pas cette ville.

Ce terme répond à celui de routiers ou de Brabançons, qu'on employait anciennement en France.

crevaient les yeux, et le livraient à des dogues qui le déchiraient. Plusieurs d'entre eux, qui s'étaient réunis à Alvar Fañez (que Dieu le maudisse ainsi qu'eux!), coupaient les parties naturelles aux hommes et aux femmes; ils étaient les serviteurs et les employés de ce chef, et, ne pouvant résister aux nombreuses séductions dont on les entourait afin de les faire changer de religion, ils perdirent entièrement leur foi. —

Avant de retourner en Afrique, le commandeur des croyants (Yousof) envoya une division de son armée contre Cuenca, sous les ordres de Mohammed ibn-Ayicha. Ces troupes livrèrent bataille à Alvar Fañez (que Dieu le maudisse!), le mirent en déroute et pillèrent son camp. Elles retournèrent pleines de joie et fières de leur victoire. Ensuite Ibn-Ayicha se porta vers Alcira afin d'arrêter l'ennemi, car il avait appris que celui-ci menaçait cette ville. Ayant rencontré une division de l'armée du Campéador, il l'attaqua et lui causa une si grande perte que bien peu d'ennemis réussirent à sauver leur vie. Quand les fuyards arrivèrent auprès du Campéador, celui-ci mourut de chagrin. Que Dieu ne soit pas clément envers lui! — —

«L'année 494 (1101), l'émir Mazdalî alla assiéger Valence avec une armée fort nombreuse. Le siége dura sept mois; mais quand Alphonse eut appris à quelles douleurs et à quels périls ses hommes étaient en butte, il arriva avec sa maudite armée à Valence, et, ayant fait sortir de la ville tous les chrétiens qui s'y trouvaient, il la mit en feu, de sorte qu'après son départ elle offrait un bien triste spectacle.»

Ibn-al-Abbâr, al-Holla as-siyarâ (man. de la Société asiatique de Paris, copié sur celui de l'Escurial). Dans le chapitre sur Ibn-Tâhir:

قال ابن بسام في كتاب الذخيرة من تاليفه ومُدَّ لابي عبد الرحمن بي طاهر هذا في البقاء حتى تجاوز مصارع جماعة الروساء وشهد محنة المسلمين ببلنسية على يدى الطاغية الكنبيطور قصمه الله وجُعل بـذلك الثغر على قبصة الاسر ،، سنة ۴۸۸ كذا قال ابن بسام وانما دخل الكنبيطور بلنسية سنة ٧٨ وتوفى ابو عبد الرحمن ببلنسية وصلى عليه بقبلة المسجد الجامع منها اثر صلاة العصر من يسوم الاربعا الرابع والعشريين من جمدى الاخرة سنة ٨٠٨ ثم سير به الى مرسية ودُفي بها وقد نيف على الثمانين وعلى مكانة من البراعة والبلاغة في الرسائل فلم اقف له على شعر سوى قوله في مقتل القادر يحيى بن اسمعيل بس المامون يحيى بن ذي النون على يمدى ابى احمد جعفر بن عبد الله بن جحاف المعافرى عند انتزائه ببلنسية وانتقاله من خطة القصاء الى الرياسة وكان اخيف

ايها الاخيف مهلا الابيات

نقصى الله أن تسلُّط عليه الطاغية الكنبيطور بعد أن

<sup>1)</sup> Voyez plus haut, p. xII.

امنه في نفسه وماله عند دخوله بلنسية صلحا وتركه على القصاء نحموًا من عام ثم اعتقله وأُهْلَ بيته وقرابته وجعل يطلبهم بمال القادر ابن ذي النون ولم يزل يستخرج ما عندهم بالصرب والاهانة وغليظ العذاب ثم امر باضرام نار عظيمة كانت تلفي الوجوه على مسافة بعيدة وجيء بالقاضي ابي احمد يرسف في قيوده واهلم وبنوه حولم فامر باحراقهم جميعا فصيَّ المسلمون والروم وقد اجتمعوا لذلك ورغبوا في ترك الاطفال والعيال فاسعفهم بعد جهد شديد واحتفر للقاضى حفرة وذلك بولجة بلنسية وأدخل فيها الى حجرته (حنجرته :lisez) وسوى التراب حوله وضُمَّت النار نحوة فلما دنت منه ولفحت وجمه قال بسم الله الرحمن الرحيم وقبض على اقباسها وضمها الى جسده يستعجبل المنية فاحترق رحمه الله وذلك في جمدى الاولى سنة ۴۸۸ ويوم الخميس منسلخ جمدى الاولى من السنة قبلها كان دخول الكنبيطور المذكور بلنسية ه

«Ibn-Bassâm dit dans son livre qui porte le titre de Dhakhîra: — Cet Abou-Abdérame ibn-Tâhir vécut assez longtemps pour être témoin de la chute de tous les princes des petites dynasties, et de la calamité qui frappa les musulmans de Valence; calamité qui fut causée par le tyran le Campéador, que Dieu le mette en pièces! Il fut alors jeté en prison dans cette Marche, l'an 488. — Voilà ce que

dit Ibn-Bassâm; mais le fait est que le Campéador s'empara de Valence dans l'année 487.

- «Abou-Abdérame (ibn-Tâhir) mourut à Valence, et on pria sur lui dans cette partie de la grande mosquée qui se trouve du côté de la Mecque; ce qui eut lieu après la prière de quatre heures de l'après-midi, le mercredi 24 de Djomâdâ II de l'année 508 (25 novembre 1114). Ensuite on transporta son corps à Murcie où on l'enterra. A l'époque de sa mort, il était âgé d'environ quatre-vingts ans.
- «Bien qu'Ibn-Tâhir ait fait preuve dans ses lettres d'un beau talent et d'une grande éloquence, ce qui permet de supposer qu'il savait aussi faire de bons vers, je n'ai cependant trouvé de lui que les suivants, qu'il composa à l'occasion du meurtre de Câdir-Yahyâ ibn-Ismâîl ibn-Mamoun-Yahyâ ibn-Dhî-'n-noun par Abou-Ahmed Djafar ibn-Abdallâh ibn-Djahhâf al-Moâfirî, alors que ce dernier se fut révolté à Valence et que, de cadi qu'il était, il se fut érigé en prince:
  - «Doucement, ô toi 1 etc.
- «Plus tard, il plut à Dieu de livrer cet Ibn-Djahhâf au tyran le Campéador. Étant entré dans Valence par capitulation, celui-ci lui avait promis de n'attenter ni à sa personne ni à ses biens. Aussi lui laissa-t-il le poste de cadi pendant environ une année; mais ensuite il le fit jeter en prison ainsi que toute sa famille. Il leur demanda les trésors de Câdir, et leur extorqua tout ce qu'ils possédaient à force de coups de fouet, de traitements ignominieux et de tortures cruelles. Puis il fit allumer un grand feu, qui brûlait le visage même à ceux qui se trouvaient à une grande

<sup>1)</sup> Voyez plus haut, p. 20.

Quand on y eut conduit le cadi Abou-Ahmed, qui était chargé de fers et autour duquel se trouvaient ses fils et les autres membres de sa famille, le Campéador donna l'ordre de les brûler tous. Mais les musulmans et les chrétiens, qui s'étaient rassemblés pour être témoins de ce qui se passerait, poussèrent des cris d'indignation, et voulurent que les enfants et les esclaves fussent épargnés: Après s'être fortement refusé à leur demande, le Campéador y consentit à la fin. Dans la Huerta de Valence on avait creusé une fosse. On y plaça le cadi jusqu'à la hauteur du cou, et, ayant aplati la terre à l'entour, on mit le feu près de lui. Lorsque le feu lui brûla la figure, il s'écria: — Au nom de Dieu clément et miséricordieux — et, prenant des tisons ardents, il les rapprocha de son corps afin de hâter son dernier Il fut donc brûlé vif (que Dieu lui soit propice!) en Djomâdâ Ier de l'année 488 (9 mai-7 juin 1095). jeudi, à la fin de Djomâdâ Ier de l'année précédente, le dit Campéador était entré dans Valence.

«Mohammed ibn-Yahyâ ibn-Mohammed ibn-abî-Ishâc ibn-Amr ibn-al-Acî al-Ançârî, de Liria, dans la province de Valence, Abou-Abdallâh. Il étudia sous les docteurs de sa patrie, qu'il quitta en 488 (1095), dans le temps des troubles, après que les chrétiens se furent emparés de Valence. Il alla alors habiter Jaën, où il resta environ sept ans. Il retourna à Valence l'année où cette ville fut reconquise, ce qui eut lieu dans le mois de Redjeb de l'année 495 (21 avril—20 mai 1102).»

Maccarî, éd. de Leyde, t. II, p. 754 (cet auteur semble avoir eu sous les yeux le passage d'Ibn-Bassâm, qu'il a abrégé d'une manière peu exacte, celui d'Ibn-al-Abbâr et un troisième encore):

ولما صار امر بلنسية الى الفقية القاضى ابى احمد بن جحاف قاضيها صيّرها لامير المسلمين يوسف بن تاشفين فعصرة بها القادر بن ذى النون اللهى مكّن الاذفونش من طليطلة فهجم علية القاضى فى لمّة من المرابطين وتتله ودُفع ابن جحاف لما لم يَعْهَدُ من تدبير السلطان ورجعت عند ذلك طائفة الملتمين الذين كان يعتد بهم وجعل يستصرخ الى امير المسلمين فيبطى علية وفى اثناء ذلك انهض يوسف بن احمد بن هود صاحب سرقسطة ردريق الطاغية للاستيلاء على بلنسية فدخلها وعاهد القاضى ابن جحاف واشترط علية احصار ذخيرة كانت للقادر بن ذى النون واقسم انها ليست عندة فشترط علية انه ان وجدها عندة قتلة فاتّفق ان وجدها

عنده فاحرقه بالنار وعات في بلنسية وفيها يقول ابن خفاجة حينتذ

Ici se placent les quatre vers que j'ai déjà publiés plus haut, p. xvii.

وكان استيلالا القنبيطور لعنة الله عليها سنة ۴۸۸ وقيل في الني قبلها وبه جنوم ابن الابار قائيلا فتم حصار القنبيطور اياها عشرين شهرا وذكر انه دخلها صلحا وقال غيره انه دخلها عنوة واحرقها وعاث فيها وممن أُحْرَفَ فيها الاديب ابو جعفر بن البنى الشاعر المشهور رحمة الله وعفى عنه فوجه امير المسلمين يوسف بن تاشفين الامير ابا محمد مزدلى ففتحها الله على يديد سنة ۴۹۰ ه

a Quand le gouvernement de Valence eut passé au faqui Abou-Ahmed ibn-Djahlâf, le cadi de cette ville, il reconnut la suzeraineté du commandeur des musulmans, Yousof ibn-Téchoufîn. Alors Câdir ibn-Dhî-'n-noun, celui qui avait livré Tolède à Alphonse, l'assiégea dans cette ville <sup>1</sup>; mais le cadi, accompagné d'une petite troupe d'Almoravides, fondit sur lui et le tua. Ibn-Djahlâf fut alors obligé de gouverner l'État, ce à quoi il n'était pas accoutumé, et les soldats almoravides, sur lesquels il comptait, le quittèrent. Il commença alors à implorer le secours du commandeur des musulmans; mais celui-ci tarda trop à lui en envoyer. Sur ces entrefaites, Yousof ibn-Ahmed <sup>2</sup> ibn-Houd, seigneur de Sara-

<sup>1)</sup> Maccarî est tombé ici dans une grave erreur. 2) L'auteur

gosse, avait excité Rodrigue le tyran à s'emparer de Valence. Celui-ci y entra, et en concluant un traité avec le cadi Ibn-Djahhâf, il lui imposa la condition de lui livrer certain trésor qui avait appartenu à Câdir ibn-Dhî-'n-noun. Le cadi ayant juré qu'il ne l'avait pas, Rodrigue stipula que, s'il le trouvait auprès de lui, il aurait le droit de le tuer; puis, ayant découvert qu'il le possédait, il le fit brûler vif et sévit contre Valence. Ibn-Khafâdja composa sur cette ville ces vers:

(Voyez ces vers plus haut, p. 25, 26.)

La prise de Valence par le Campéador (que Dieu le maudisse!) eut lieu dans l'année 488; d'autres disent, dans l'année précédente, et c'est à cette opinion que se range Ibnal-Abbâr, qui s'exprime très-formellement <sup>1</sup>. La ville avait été assiégée pendant vingt mois. Ibn-al-Abbâr dit que le Campéador y entra par capitulation; mais un autre auteur dit qu'il y entra par assaut, qu'il y mit le feu et qu'il sévit contre elle. Parmi ceux qu'il y brûla, était le littérateur

se trompe de nouveau. Ce roi de Saragosse s'appelait Ahmed ibn-Yousof, et non Yousof ibn-Ahmed.

<sup>1)</sup> L'expression جزم به se trouve dans le même sens dans le Madjma al-anhor (t. II, p. 258 éd. de Constantinople): وبع جنزم, « c'est à cette opinion que se range Maulâ Khosrou. Le mot كانت a sans doute ici le sens que je lui attribue. Il n'est pas permis de le traduire par en disant, d'abord parce qu'Ibn-al-Abbâr ne dit rien sur la durée du siége, et en second lieu parce que la phrase: أياها عشوين شهرا القنبيطور أياها عشوين شهرا set trop incorrecte pour être sortie de la plume d'un auteur aussi élégant qu'Ibn-al-Abbâr.

Abou-Djafar ibn-al-Binnî<sup>1</sup>, le célèbre poète (que Dieu lui soit propice et lui pardonne ses péchés!). Dans la suite, le commandeur des musulmans, Yousof ibn-Téchoufîn, envoya (contre elle) l'émir Abou-Mohammed Mazdalî, et grâce au secours de Dieu, celui-ci la prit dans l'année 495.

#### III.

## (Note pour la page 33.)

Le premier éditeur de la Cronica general, Florian d'Ocampo, a mis sur le titre qu'elle a été composée par ordre
d'Alphonse; mais le marquis de Mondejar (Memorias históricas del Rei D. Alonso el sabio, p. 466—468) a fait observer que, dans le prologue, Alphonse dit qu'il a écrit luimême cette chronique; que son neveu, le prince don Juan
Manuel, qui en a composé un abrégé, dit la même chose
dans son introduction; que tous les écrivains antérieurs à
Florian d'Ocampo sont de la même opinion, et que d'ailleurs
cette opinion est confirmée par les titres de tous les manuscrits.

### IV.

# (Note pour la page 43.)

Le mot acitára, en arabe الستار, de la racine ستر, couvrir, désigne en général une couverture; il a ce sens dans plusieurs chartes latines du XIº siècle citées dans le Glossaire de Ducange. Dans un passage des Gesta, il signifie tapis

Maccarî aurait dû dire : Abou-Djafar al-Battî. Voyez plus loin , n° V.

(«dedit quoque præfatæ Ecclesiæ duas citharas, serico et auro textas, prætiosissimas»). Mais chez les auteurs castillans du moyen âge, il désigne plus spécialement une housse. Gonzalo de Berceo, Vida de Santa Oria, copla 78:

Vedia sobre la siella muy rica acitára, Non podria en este mundo cosa ser tan clara; Dios solo faz tal cosa que sus siervos empara, Que non podria comprarla toda alfoz de Lara.

Pierre d'Alcala (acitára de silla) et Jérôme Victor (Tesoro de las tres lenguas, Genève, 1609: «acitára de silla, une couverture de selle, une fausse housse, une housse à la genette») connaissent encore ce sens du mot.

### V.

## (Textes sur Abou-Djafar Battî.)

Dhabbî, Dictionnaire biographique (man. de la Soc. asiat.; je dois cet article à la bonté de M. Defrémery):

احمد بن عبد الولى البتى ابو جعفر ينسب الى بتنة قرية من قرى بلنسية كاتب شاعر لبيب احرقه القنبيطور لعنه الله حين غلب على بلنسية وذلك سنة ۴۸۸ ذكره الرشاطى في كتابه الله

«Ahmed ibn-Abd-al-walî Battî Abou-Djafar, dont le nom relatif dérive de Batta, un des villages situés aux environs de Valence<sup>1</sup>, câtib, poète et homme de beaucoup d'intelli-

<sup>1)</sup> Comparez Yâcout, Mochtaric, p. 37, et le Câmous, p. 174 éd. de Calcutta.

gence. Le Campéador (que Dieu le maudisse!), quand il se fut emparé de Valence, le fit brûler dans l'année 488. Rochâtî<sup>1</sup> a parlé de lui dans son livre.»

Soyoutî, Dictionnaire biographique des grammairiens et des lexicographes (man. de M. Lee et de la Bibl. impér. de Vienne):

النحو بن عبد الولى 1 البلنسى البتى 3 ابو جعفر قال عبد النحو البن عبد الملك كان قائماً على الاداب وكتب النحو والبغة والاشعار كاتبا شاعرا كتب عن بعض الوزراء واحرقه القنبيطور 4 لعند الله لمّا تغلّب على بلنسية سنة مه وقيل القنبيطور 4 لعند الله لمّا تغلّب على بلنسية سنة مه وقيل «Ahmed ibn-Abd-al-walî le Valencien 5, Battî, Abou-Djafar. Ibn-Abdalmelic 6 dit: il avait étudié les belles-lettres, et il copia des livres de grammaire, des dictionnaires et des poésies; il était câtib et poète, et remplit l'emploi de secrétaire auprès d'un vizir. Le Campéador (que Dieu le maudisse!), après qu'il se fut emparé de Valence, le fit brûler dans l'année 488; d'autres disent dans l'année 490 » (cette dernière date me paraît erronée).

<sup>1)</sup> Voyez sur cet écrivain, qui mourut en 1147, Ibn-Khallicân, t. I, p. 877, et Maccarî, t. II, p. 760, 761. 2) Man. de Vienne البثيني, et celui de Vienne المثنيني, et celui de Vienne القنينطور. 4) Man. de Vienne القنينطور. 5) Il portait ce nom relatif, non pas parce qu'il était né à Valence, mais parce qu'il y avait demeuré longtemps. 6) Ibn-Abdalmelic Marrécochî (c'est ainsi que l'appelle Maccarî) écrivit, sous le titre de Cila, un dictionnaire biographique en neuf volumes (Soyoutî, dans sa préface). Ibn-al-Khatîb, Soyoutî et Maccarî citent souvent cet ouvrage, mais Hâdjî-Khalîfa ne paraît pas l'avoir connu.

Au reste, il ne faut pas confondre cet Abou-Djafar al-Battî avec son contemporain Abou-Djafar (Ahmed ibn-Mohammed) ibn-al-Binnî, comme l'ont fait Ibn-Khâcân (voyez Maccarî, t. II, p. 429) et M. Weijers (Orientalia, t. I, p. 428). Cet Abou-Djafar ibn-al-Binnî, un esprit fort de Jaën (voyez Abd-al-wâhid, p. 122, 123), se signala par les virulentes satires qu'il composa contre les bigots du temps d'Alî ibn-Yousof l'Almoravide. On trouve sur lui un article dans le Calâyid, article que Maccarî (t. II, p. 583 et suiv.) a copié.

#### VI.

# (Note pour la page 116.)

Dans la première édition de ce travail, j'ai eu tort, je crois, de rejeter ce récit des Gesta. Beaucoup de circonstances plaident en sa faveur. D'une part il est certain qu'à cette époque une ambassade partait chaque année de la Castille pour aller percevoir le tribut des rois maures et notamment de celui de Séville 1; de l'autre, une phrase d'Ibn-al-Khatîb démontre qu'au temps dont il s'agit, Motamid de Séville était en guerre contre Abdallâh de Grenade. Cette phrase, qui se trouve dans l'article sur Mocâtil (man. E.) est conçue en ces termes: «Abdallâh ibn-Bologguîn confia à Mocâtil le gouvernement de Lucéna; mais Ibn-Abbâd (Motamid) lui livra bataille et fut sur le point de prendre Lucéna.» خالمير عبد الله بن بلغين بن بلديس اليسانة

<sup>1)</sup> En 1085, Alvar Fañez fut envoyé par Alphonse à la cour de Motamid; voyez le Holal (Scr. Ar. loci, t. II, p. 185), où on lit القرمط البرهانس de القرمط البرهانس de القومط القومط, conde, comte.

Puis les noms du .والتقى بــــ ابن عباد واخـــ بمخنقها roi de Séville et de celui de Grenade sont exacts dans les Gesta: le premier est appelé Almuctamir, ce qui n'est qu'une légère altération d'Almutamid, et le second Almudafar; or, Abdallâh ibn-Bologguîn portait réellement ce titre; Ibn-al-Khatîb l'atteste dans son article sur ce prince (man. E.). Joignez-y, d'abord qu'on lit aussi dans la Chanson (vs. 109 -112) que le Cid était allé percevoir le tribut, qu'il en retint quelque chose pour lui-même et qu'il fut exilé par le roi lorsque celui-ci se fut aperçu de cette fraude; ensuite, que l'auteur de l'ancien poème latin parle aussi d'un combat livré à Caprea, comme il écrit, et dans lequel Garcia Ordoñez fut fait prisonnier par Rodrigue. Toutefois ce poète diffère de l'auteur des Gesta quand il dit que ce combat eut lieu après l'exil de Rodrigue, et que Garcia Ordonez avait été envoyé contre ce dernier par Alphonse.

## VII.

## (Note pour la page 116.)

L'auteur des Gesta donne à entendre que Rodrigue arriva à Saragosse peu de temps avant la mort de Moctadir, c'est-à-dire peu de temps avant le mois d'octobre de l'année 1081 (comparez Ibn-al-Abbâr, dans mes Script. Arab. loci de Abbâd., t. II, p. 105, et le Cartás, p. 109). Les chartes viennent à l'appui de cette assertion. Rodrigue Diaz signe des titres de Sancho des années '1068 1, 1069, 1070 2, 1072 3,

<sup>1)</sup> Voyez Sandoval, S. Pedro de Cardeña, fol. 41 r.; Cinco Reyes, fol. 23, col. 1; Sota, p. 523, col. 2. 2) Sandoval, S. Pedro, fol. 41 r.; Cinco Reyes, fol. 23, col. 3; Yépès, t. V, Escr. 46. 3) Sandoval, S. Pedro; Sota, p. 520, col. 1.

et des titres d'Alphonse VI de 1074 1 et de 1075 2. Le Fuero de Sepulveda (publié par Llorente, t. III, p. 425 et suiv.), de l'année 1076, porte aussi la signature de «Rodericus Diaz.» Par une charte du 12 mai (jeudi) 1076 3, Rodrigue Diaz et son épouse Chimène donnent à Saint-Sébastien (c'est-à-dire, au cloître de Saint-Domingue de Silos) plusieurs propriétés territoriales dont ils avaient hérité («has hæreditates habuimus ex nostris parentibus») et qu'ils énu-

<sup>1)</sup> Sandoval, Cinco Reyes, fol. 41, col. 1. Sota (p. 657) a publié une charte d'Alphonse VI, où il donne à l'abbé Lecennius, parent (consanguineus) de Rodricus Didaz Campidator, l'église de Sainte-Eugénie, dans le district d'Aguilar del Campo, avec tout son territoire; elle porte la date: « Facta charta apud Legionem anno tertio in quarto mense post obitum Santii regis in Zamora. Et in Castro Mayor fuit tradita ad roborandum sub Era T. C. XL regnante Adefonso » etc. Cette charte porte la signature de plusieurs personnages parmi lesquels se trouve «Roy Diaz Campidator.» Sancho avant été assassiné le dimanche 7 octobre 1072, l'année 1073 n'est pas la troisième du règne d'Alphonse. Il est vrai qu'on lit chez Sandoval (Cinco Reyes, fol. 37, col. 1) «Era 1113;» mais dans un autre endroit (fol. 60, col. 2), il dit: «Está confussa la Era.» 2) Sandoval, San Pedro; Esp. sagr., t. XXXVIII, Escr. 19. 3) Sandoval, Cinco Reyes, fol. 54, col. 4. La date est « Era 1114. regnante Rex Alfonso in Legione et Castella, quinta feria IIII. Idus Maij.» Cette date est parfaitement exacte (année 1076, lettres dominicales CB.), et je ne sais comment Sandoval a pu dire: «Que viene al justo quitando 39. años de la Era, como se han de quitar contando desde la Encarnacion, y no del Nacimiento.» date 1075 serait fautive; pour cette année la lettre dominicale est D., et le 12 mai tombait un mardi.

mèrent; ils ajoutent: «Quomodo nobis ingenuavit Sanccius Rex.» Sota (p. 650, 651) a publié une charte d'Urraque et d'Elvire, filles de Ferdinand Ier, de l'ère 1120 (année 1082), qui porte la signature de «Rodrico Didaz.» Il a cru que ce Rodrigue était le Cid, et que Didaco Rodriz, un des autres témoins, était son fils; ce dernier point est tout à fait inadmissible, Rodrigue ne s'étant marié qu'en 1074; il doit y avoir eu d'ailleurs à cette époque une foule de personnages qui portaient le nom de Diégo, fils de Rodrigue. Que si à présent le Rodrigue Diaz de cet acte est le Cid, il n'avait pas encore quitté le royaume en 1082, tandis que l'auteur des Gesta atteste qu'il se trouvait déjà à Saragosse en 1081. Mais ce Rodrigue Diaz ne pourrait-il être Rodrigue Diaz l'Asturien, le beau-frère du Cid? Supposé cependant que ce soit le Cid lui-même, alors l'auteur latin aurait commis une erreur chronologique assez légère; car il ne dit rien sur les relations de Rodrigue avec Moctadir; il passe de prime abord au règne de Moutamin, le fils de Moctadir. « Deinde vero,» dit-il, «ad Cæsaraugustam venit, regnante in ea tunc Almuctamir, qui mortuus fuit Cæsaraugusta. Regnumque autem eius divisum est inter duos eiusdem filios, Almuctamam vi-Toujours est-il qu'aucune charte posdelicet, et Alfagib.» térieure à l'année 1082, ne porte la signature du Cid; les Gesta précisent donc assez exactement l'époque où Rodrigue quitta sa patrie.

### VIII.

(Dans cette note j'ai rassemblé tous les renseignements que j'ai pu trouver sur Modhaffar de Lérida.)

Ibn-Khaldoun, dans son chapitre sur les Beni-Houd (d'après

les deux man. de Paris et celui de Leyde): المقتدر البنه المقتدر سرقسطة وسائر الثغم الاعلى وابنه يوسف المظفر المقتدر سرقسطة وسائر الثغم الارتقاد على المقتدر بالافرنسي المسلمين والبشكنس فجاءوا الميعادة فوقعت الفتنة بين المسلمين والبشكنس فجاءوا المي يوسف صاحب لاردة فحاصر بهم وبينهم نائرة وانصرفوا المي يوسف صاحب لاردة فحاصر بهم (Après la mort de Solaiman Mostaîn en 438), l'un de ses fils, Ahmed Moctadir, gouverna Saragosse et le reste de la Frontière supérieure, et l'autre, Yousof Modhaffar, gouverna Lérida. La guerre éclata entre eux, et Moctadir appela les Francs (c.-à-d. les Catalans) et les Basques (c.-à-d. les Navarrais) à son secours; mais après quelques combats acharnés, les chrétiens embrassèrent le parti de Yousof, seigneur de Lérida, qui assiégea avec leur secours Saragosse, dans l'année 443 (15 mai 1051 — 2 mai 1052).»

Dans un titre de Ramire d'Aragon du 4 mai 1049 (cité par Briz Martinez, Hist. de S. Juan de la Peña, p. 449, col. 2), on lit que Moctadir régnait alors à Saragosse et Almudafar à Lérida. Moret (Annales de Navarra, t. I, p. 680) cite une autre charte, où on lit la même chose; mais la date, 1043, doit être fautive, car Mostaîn ne mourut qu'en 1046 ou 1047.

ou 1047.

Ibn-Haiyân (apud Ibn-Bassâm, man. de Gotha, fol. 115 v., 116 r.; dans le man. de M. de Gayangos on ne trouve que les trois dernières lignes de ce passage): النجبر ببادرة احمد الخبر ببادرة احمد النجاد المعال بن هود فيما كان رامة من الفتك باخية المعال من سنة وفي رمصان من سنة وفي سقط الو مروان بن حيان وفي رمصان من سنة وفي المعال المعال

الخبر الينا بذلك وكانا 1 اتَّفقا على الالتقاء طلبًا للسلم والكفّ عن الفتنة فلما خرجا للمكان المتَّفق عليه تكارما في اللقاء وتدانيا دون احد من اصحابهما وكلاهما حاسرًا أُعْزَلُ \* على ما تشارطاه تمكينًا لطُمانيتهما 3 فتنازعا الكلام فيما \*جاءًا لـــه فلم يرع يوسف الله اطال فارس عليه من ناحية موقف معسكر اخيه احمد شاكَّ 5 السلاح يبرى سنان <sup>6</sup> رمحة واذا بطريق من مستامنة النصاري الخريبين (النبريين lisez) الخادمين معد قد واطاء احمد على الفتك باخيه فانقص على يوسف وهو يكلم اخاه واحمد يصيح حتى خالط يوسف وطعنه ثلاث طعنات وتحت درع يوسف درع حصينة كان قد استظهر بلباسها خلل اثوابه ابدا بالحزم فردَّتْ سنانَ الرمح عنه وصاح يوسف نحو اصحابه غُـدْرْتُ فابتدروه ونجوا بــة وُقيَّدٌ بجراحة وقد ابتدر احمد رجالة واختلط الفريقان اختلاطا قبيحا كادت تقع بينهما ملحمة اطفاها احمد بالتبرُّه من العليم لوقته والبدار لقتله ورفع راسه والنداء عليه فسكن شغب الفريقين وانكفاً 9 كلِّ الى وطنه فعادت

Récit de تحالُ ابني هود كالذي كانت من التفرِّق l'action inconsidérée d'Ahmed ibn-Solaimán ibn-Houd, quand il chercha à tuer son frère par trahison. Abou-Merwan ibn-Haiyân dit: Dans le mois de Ramadhân de l'année 450 (novembre 1058), nous fûmes informés (à Cordoue) de cet événement. Les deux frères étaient convenus d'avoir une entrevue pour tâcher de faire cesser la guerre. Arrivés tous les deux à l'endroit indiqué, ils se témoignèrent beaucoup d'estime et s'approchèrent l'un de l'autre sans suite et sans armes, comme cela avait été arrêté entre eux pour leur sûreté réciproque. Ils parlèrent de l'objet de leur entrevue; mais au moment où Yousof y songeait le moins, un cavalier qui venait du côté du camp de son frère, fondit sur lui; il était armé de pied en cap, et la pointe de sa lance jetait des éclairs. Le fait était qu'Ahmed avait intimé l'ordre à un des chevaliers chrétiens et navarrais qu'il avait à son service et auxquels il se fiait, d'assassiner son frère. Ce chevalier fondit donc sur Yousof au moment où celui-ci parlait avec son frère, et tandis qu'Ahmed poussait des cris, il porta à Yousof trois coups de lance. Mais Yousof avait sous sa tunique une bonne cotte de mailles, que par prudence il portait toujours sous ses habits. Cette armure repoussa la pointe de la lance, et Yousof cria aux siens: - Je suis trahi! - Ils se précipitèrent vers lui et le mirent en sûreté, ses blessures l'empêchant de marcher. Ahmed était retourné en toute hâte vers son camp. Les soldats des deux armées se dirent les plus graves injures, et peu s'en fallut qu'ils n'en vinssent aux mains; mais Ahmed apaisa ceux de son frère en niant à l'instant même toute complicité avec le chrétien; après quoi, l'ayant fait décapiter, il fit porter sa tête au bout d'une lance,

tandis qu'un héraut proclamait son crime. Alors le tumulte cessa, et des deux côtés l'on rentra dans ses foyers; mais les deux Beni-Houd restèrent ennemis comme auparavant.»

Dans un titre du 26 novembre 1058 (cf. Bofarull, Condes de Barcelona, t. II, p. 79), Raymond Ier de Barcelone promet à Raymond, comte de Cerdagne, qu'il l'aidera à forcer le prince de Saragosse et celui de Lérida à lui payer le tribut qu'ils avaient payé auparavant aux comtes de Cerdagne. Dans une convention entre Ermengaud, comte d'Urgel, et Raymond Ier, de l'année 1063 (Marca Hispanica, p. 1125 et suiv., où l'éditeur donne par erreur l'année 1064), le premier promet au second de lui donner la troisième partie des terres qu'il pourrait enlever, soit à Alchagib (al-hâdjib; c'était le titre de Moctadir, ainsi qu'il résulte d'une autre charte (Marca, p. 1112), où on lit: Alchagib Dux Cæsaraugustæ), soit à Almudafar. Au rapport d'Ibn-Haiyan (apud Ibn-Bassâm, man. de Gotha, fol. 48 v.-51 r.), Barbastro fut pris par les chrétiens en 456 (1064, et non 1065, comme on le dit ordinairement), parce que son émir, Yousof ibn-Solaimân ibn-Houd (c.-à-d. Modhaffar), avait abandonné à leur sort les habitants de cette ville, qui voulaient se gouverner eux-mêmes. Dans le printemps de l'année suivante (1065), Moctadir, aidé par une troupe de cinq cents cavaliers que lui avait envoyés Motadhid de Séville, reconquit Barbastro, dont les habitants ne l'aimaient pas; ils lui préféraient son frère. Par un acte du 18 juin 1078 (cf. Diago, Condes de Barcelona, fol. 132 r. et v.), Raymond II de Barcelone promet à son frère Bérenger, qu'il sera pour lui un ami fidèle et qu'il l'aidera de tout son pouvoir; il lui donne comme otage le roi Almudafar, qui serait obligé à payer à Bérenger

le tribut qu'il avait payé au père des deux princes, Raymond Ier. Chez Ibn-Bassâm (man. de Gotha, fol. 9 r.) on trouve une lettre d'Ibn-Tâhir à Modhaffar, seigneur de Lérida; elle ne porte point de date. D'après un auteur cité par Ibn-al-Abbâr (dans mes Script. Ar. loci de Abbad., t. II, p. 104), le célèbre Ibn-Ammâr séjourna pendant quelque temps à Lérida, à la cour « du seigneur de cette ville, Modhaffar Hosâm-ad-daula Abou-Omar Yousof, fils de Solaimân Mostaîn.» Cet auteur ajoute que ce prince était le fils aîné de Mostaîn, et qu'il surpassait son frère Moctadir par sa bravoure et par ses connaissances littéraires.

D'après les Gesta, Modhaffar (l'auteur espagnol le nomme par erreur Adafir) fut emprisonné à Rueda par son frère Moctadir. Or, comme nous avons vu que Modhaffar était encore seigneur de Lérida en juin 1078, et que nous savons que Moctadir mourut en 1081, il faut admettre que ceci arriva dans une des quatre dernières années du règne de Moctadir.

### IX.

## (Extraits relatifs à l'histoire de Valence.)

Ibn-al-Abbâr, au commencement de son chapitre sur le câtib Abou-Abdallâh Mohammed ibn-Merwân ibn-Abdalazîz: من قرطبة وسكن بلنسية ويعرف بابن رَوْبَش وسياتي ألم نسبة عند نكر أبنه الوزير الاجلّ أبي بكر احمد ابن محمد وكان أبو عبد الله هذا قد رأس في أخر

<sup>1)</sup> Ces voyelles se trouvent dans le man. 2) Le chapitre auquel Ibn-al-Abbâr renvoie ici, ne se trouve pas dans le manuscrit.

دولة المنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي عامر صاحب بلنسية فلما توفي المنصور وملك ابنه المظفر عبد الملك بي عبد العزيز تمشت (تَمادَتْ ١٠) حاله معد على ما كانت عليد في حياة ابيد وكان عبد الملك ضعيفا فخلعه صهرة المامون يحيى بن اسماعيل بن في النون صاحب طليطلة في سنة ٢٥٧ وفي ليلة عرفة لتسع خلون من ذي الحجة منها وملك بلنسية وما اليها م، بلاد الشبق فاستخلف عليها ابا عبد الله بن عبد العزيز هذا وجعل اليه تدبير امرها ثم انتقل ذلك عند وفاته الى ابى بكر ابنه فتناقَتْ فيها حاله بعد موت المامور. أبي ذي النون واستبدُّ بالرياسة وجرى على احمد سني من السياسة ذكر اكثر هذا الخبر ابو بكر محمد بي عيسى بن مزين فيما وقفْتُ عليه من تاليف له مختصر في التاريخ واما ابن حيان فذكر هذا المخلوع عبد الملك واساء الثناء عليه وحكى أنه كان في مصير ملك ابيه اليه قد تخلّى عن امر الامارة اجمعة وفوّضه الي وزيسرة احمد بين محمد بن عبد العزيز الماضي لعبد الملك مكانه عند تَولّيه واشبع الكلام في صفة خلع عبد الملك ونسب مُحاوَلته الى ابى بكر دون ابيه فدلُّ ذلك على وفاته قبلها والله اعلمه

Je crois devoir préférer le témoignage d'Ibn-Haiyan à celui

d'Ibn-Mozain, car Ibn-Bassâm (man. de Gotha, fol. 10 r., et man. de M. Gayangos) cite un passage d'Ibn-Haiyân, qui paraît avoir échappé à l'attention d'Ibn-al-Abbâr, mais qui contient la date assez précise de la mort d'Ibn-Abdalazîz le père, puisqu'il y est dit que la nouvelle de son décès arriva à Cordoue pendant l'un des dix derniers jours de Djomâdâ II 456 (milieu de juin 1064). Voici ce passage: عند العرب من حيان فقال وفي العشر الاواخر من جيان فقال وفي العشر الاواخر من جيان الخرة سنة سنت وخيسين نُعي الينا وزير بلنسية ابن عبد العربز وكان على خمول اصله في الجماعة من الجماعة من الحماعة وذرى السدادة من وزراء ملوكها أنا حنكة المدلهمة وذرى السدادة من وزراء ملوكها أنا حنكة ومعرفة وارتياض وتجربة وصدى وقوام سيرة الي ثراء على وسيانة انتهى كلم ابن حيان ه

المنصورِ عبد العزيزِ بن ابى عامر حين خَلَعة المامون بن المحجة سنة فى ذى النون ملى الحجة سنة سنة سنة من بن بن النون عامر حين خَلَعة المامون بن المنصورِ عبد العزيزِ بن ابى عامر حين خَلَعة المامون بن النون من بانون عامر حين خَلَعة المامون بن النون من بانوس من بانوس عن دى الحجة سنة هم ده و المناون من بانسية فى ذى الحجة سنة هم ده المامون بن

<sup>1)</sup> A. porte ارجنی. Voyer sur ce mot (l'un des plus illustres). Script. Ar. loci de Abbad., t. I, p. 183, n. 43. 2) B. رمس (م). 3) A. المداد. 4) B. المداد. 5) Je prends le mot عربي dans le sens de modestie (contentus fuit, satis habuit). B. porte مثبي

Ibn-Bassâm (man. de Gotha, fol. 10 v., et man. de M. de Gayangos), après avoir dit qu'Abou-Becr succéda à son père comme vizir d'Abdalmelic, continue en ces termes: المنافع المنافع

الله الملك وقام له بامرة كاتب والله المدين المواتة المواتة المواتة على تأمير الملك وقام له بامرة كاتب والله المدين للولته البن عبد الملك وقام له بامرة كاتب والله المدين للولته البن عبد العزيز \* المشهور مع معرفته بابن روبش القرطبي وكان موصوفا بالرجاحة فأحسن هذا الكاتب معونته على شانه وتولّى تمهيد سلطانه واستقر امرة على ضعف ركنه لعدم المال وقلة الرجال وفساد اكثر الاعمال وراعى هذا الكاتب الشّهُمُ مُدَبّر هذة الدولة في هذا المُؤمّر

<sup>1)</sup> A. خص عند عند عند الله عند الله عند الله عنه 1) A. خص عند الله عنه عنه الله عنه الله عنه

عبد الملك مكان صهرة وظهيرة المامون يحيى بن ذى النون اذ كان صهر عبد الملك أبا امرأته المساهم له في مصاب ابية المعين له على ست ثلمة الذائد عنه كلّ من طمع فية فانزعج عند نزول الحادثة من حضرته طليطلة الى قلعة قونكة من طرف اعماله للدنو من صهرة عبد الملك وبادر بانفاذ قائد من خاصّته وبالكاتب ابن مثنى الى بلنسية في جيش كثيف امرهم بالمقام مع عبد الملك وشد ركنه فسكنت الدعماء عليه المسلم وشد ركنه فسكنت الدعماء عليه المسلم عبد الملك وشد ركنه فسكنت الدعماء عليه

X.

## (Note pour la page 127.)

Cr. general; Kitâb al-ictifâ (Script. Ar. loci, t. II, p. 19), où on lit aussi qu'Alvar Fañez commandait l'armée chrétienne (ce qui est confirmé indirectement par Ibn-abî-Zer, Cartâs, p. 94, l. 3); mais quand l'auteur de ce livre ajoute que Valence se soumit à Câdir dans l'année 480, il est clair qu'il se trompe; car non-seulement il se trouve en opposition avec Ibn-Bassâm (avant la bataille de Zallâca), avec la Crongeneral (de même) et avec Ibn-Khaldoun, mais encore il est peu probable qu'Alphonse ait entrepris la conquête de Valence

ce passage, à partir du signe\*, manque dans le man. A. Au lieu de ورأعني, B. porte ورأعني.

<sup>1)</sup> Voyez sur la 8<sup>e</sup> forme du verbe , Script. Ar. loci, t. I, p. 254, l. 3, et la note p. 286.

alors que son armée venait d'être anéantie dans la bataille de Zallâca.

فلما سلّم القادر بن ذي النون Ibn-Khaldoun, fol. 27 r.: فلما سلّم القادر طليطلة ورحف الى بلنسية ومعه الفنش كما قُلْناه خلع اهلُ بلنسية عثمان بن ابي بكر وامكنوا منها القادر خوفًا «Après» .من استيلاء النصراني وذلك سنة ۴٧٨ ثم ثار الرخ que Câdir ibn-Dhî-'n-noun eut livré Tolède et qu'il se fut mis en marche contre Valence, accompagné d'Alphonse, -ce dernier renseignement me paraît inexact - cainsi que nous l'avons dit, les Valenciens déposèrent Othmân ibn-abî-Becr, et livrèrent leur ville à Câdir, de crainte que le chrétien ne la prît par la force. Ceci arriva dans l'année 478.» Le passage auquel l'auteur renvoie, se trouve dans l'histoire des rois de Tolède (fol. 26 v.). Le voici: (الفنش الفنش وصايَقَ ابئ ذي النون حتى غلب على طليطلة فخبر له القادر عليها (عنها :lisez) سنة ۴٧٨ وشرط عليه ان يظاهره على اخل بلنسية وعليها عثمان القاضى ابن ابسى بكر ابن عبد العزيز من وزراء ابن ابني عامر فخلعة اهلها .خوف من القادر أن يمكن منهم الفنش فدخلها القادر « Alphonse réduisit Ibn-Dhî-'n-noun à l'étroit, jusqu'à ce qu'il s'emparât de Tolède. Câdir lui céda cette ville dans l'année 478, après avoir stipulé qu'Alphonse l'aiderait à reconquérir Valence, où régnait le cadi Othmân, fils d'Abou-Becr ibn-Abdalazîz, un des vizirs d'Ibn-abî-Amir. Othmân fut déposé par les Valenciens, parce qu'ils craignaient que Câdir ne les livrât à Alphonse. Câdir entra alors dans Valence. Comparez aussi Ibn-Bassâm. Nowairî (man. 2 ħ, p. 494) dit: وارسل القادر بالله الى بلنسية, «Alphonse envoya al-Câdirbillâh à Valence.»

#### XI.

## (Note pour la page 129.)

Dans le texte espagnol on trouve Giralte el Romano. faut lire Giralte Alaman, comme on trouve dans les Gesta (Giraldus Alaman, p. xxxv, xL). Les documents relatifs à l'histoire de la Catalogne donnent quelques détails sur ce personnage. Il est nommé comme témoin dans plusieurs chartes; voyez, par exemple, un titre de 1068 dans la Marca Hispan., p. 1137, et un autre de 1071 dans l'Histoire générale de Languedoc, t. II, Preuves, p. 279, 280. un des exécuteurs du testament de Raymond Ier de Barcelone (Diago, Condes de Barcelona, fol. 129 r.), qui l'avait d'ailleurs nommé tuteur de sa fille Sancha (ibid., fol. 131 v.). Son nom apparaît aussi dans un titre de 1086 (Bofarull, Condes, t. II, p. 134). Son oncle, l'évêque de Barcelone Humbert de Alemany, comme écrit Diago (fol. 138 r.), lui donna le château de Gelida. Parmi les noms des vingt et un seigneurs qui aidèrent Raymond Ier dans la composition des Usages, on trouve celui d'Aleman de Cervellon (voyez Diago, fol. 120 v.). Ce personnage est sans doute le même que celui dont il s'agit dans notre texte, car il existe dans les archives de Barcelone (voyez Diago, fol. 138 v., 140 v.) une convention, datée du 15 juin 1089, en vertu de laquelle Giraud Alaman de Cervellon s'engage à prêter au comte Bérenger de Barcelone la somme de sept mille ducats

d'or de Valence, tandis que de son côté le comte lui donne en nantissement le château de Santa Perpetua del Penadès. Il est donc certain que Giraud Alaman était baron de Cervellon; car Cervellon était une baronnie (voyez Diago, fol. 122 r.), ainsi qu'Alaman ou Alemany.

## XII.

## (Note pour la page 132.)

L'auteur de la Cronica general (fol. 320, col. 4) raconte ici, d'après les Gesta, que le Cid quitta la Castille; mais ceci n'eut lieu que dans l'année suivante, 1089. Il se trompe aussi quand il dit que Yousof de Saragosse (Moutamin, qui était mort en 1085) mourut vers cette époque, et que Mostaîn lui succéda. Ce qu'il dit à ce sujet est emprunté des Gesta (p. xxv), mais il a brouillé les dates. Immédiatement après il retourne à son auteur arabe, qui est d'accord avec le Kitâb al-ictifâ.

## XIII.

# (Note pour la page 142.)

•Si autem hoc factum nolueris, eris talis qualem dicunt in vulgo Castellani alevoso, et in vulgo Francorum bauzador et fraudator.» Le mot fraudator est une glose du mot provençal bauzador (régime direct ou indirect; le sujet est bauzaire). Dans la réponse du Cid on trouve seulement: «Me autem falsissime deludendo dixisti quod feci aleve ad Forum Castelle,» — comparez Fuero Viejo, Lib. I, Titol V, § 1 — « aut bauzia ad Forum Galliæ, quod sane proprio ore plane mentitus es.» Du reste la glose est exacte. Dans la traduction

provençale des Actes des Apôtres (V, vs. 1, 2), citée dans le Glossaire occitanien (p. 40), les mots « vendidit agrum et fraudavit de pretio agri,» sont traduits ainsi: « vendec un camp e bauzec del pretz.» Fierabras, vs. 59, 60:

autras gens lay menet, cuy dami-dieus maldia, los parens Gaynelo, que tostemps fan bauzia. Comparez Raynouard, *Lexique roman*, t. II, p. 202, 203.

### XIV.

## (Note pour la page 149.)

J'ai suivi ici un historien fort respectable, savoir Ibn-al-D'après une communication de M. Defrémery, cet auteur dit en tête de l'année 485 (12 février 1092-31 janvier 1093) (man. 741 suppl. ar. de la Bibl. impér., fol. 59 v.): ذكر الحرب بيب المسلمين والفرنم بجيان ١٠ في هذه السنة جمع اذفونس عساكره وجموعة وغنزا بلاد جيان من الانسلاس فلقيم المسلمون وقاتلوه واشتبدَّ البحيب وكانت الهزيمة اولا على المسلمين ثم ان الله تعالى ردًّ لهم الكرَّة على الفرنج فهزموهم واكثروا القتل فيهم ولم ينبج الا اذفونس في نفر يسير وكانت هذه الوقعة من اشهر الوقائع بعد الزلاقة وأَكْثَرُ الشعراء ذكْرَها في اشعارهم الشعارهم الشهراء « Récit de la guerre entre les musulmans et les Francs près de Jaën. Dans cette année, Alphonse rassembla ses troupes et fit une incursion dans le pays de Jaën en Andalousie. Les musulmans allèrent à sa rencontre et le combattirent. Le combat fut acharné. D'abord les musulmans prirent la fuite,

mais plus tard Dieu leur donna la victoire sur les Francs. Alors ils les mirent en déroute et en tuèrent un grand nombre. Alphonse n'échappa qu'avec une petite troupe des siens. Cette bataille fut une des plus glorieuses après celle de Zallâca, et les poètes en parlèrent fréquemment dans leurs compositions.» Il est curieux de comparer avec ce récit, sans doute exact, celui des Gesta: «Rex autem in eodem loco VI. permansit diebus. Juzeph vero, Rex Moabitarum et Sarracenorum, Regem Aldefonsum expectare et cum eo pugnare non audens, eiusdem Regis pavore perterritus, una cum exercitu suo fugit et a partibus illis clam recessit.» Est-ce ignorance de la part de l'auteur espagnol? ou bien est-ce un manque de bonne foi, est-ce le désir de dissimuler une défaite de l'empereur?

Sandoval (Cinco Reyes, fol. 84, col. 4) nous apprend qu'il y a un titre où Doña Mayor donne quelques terres au cloître d'Arlanza, afin que Dieu fasse revenir ses fils sains et saufs du pays des Maures, contre lesquels l'armée était en campagne. S'il s'agit ici de l'expédition d'Alphonse, comme je serais porté à le croire, celle-ci eut lieu dans le mois de juin, car le titre en question est du 12 juin 1092.

Peut-être est-il question de la même campagne dans les Anales Toledanos II, où on lit que dans l'année 1092, Alvar Fañez fut mis en déroute près d'Almodovar del Rio. Il se peut fort bien qu'Alvar Fañez ait commandé une division de l'armée castillane et qu'il ait été battu pendant sa retraite.

Au reste, M. Malo de Molina, qui a publié à Madrid, il y a deux ans, une traduction libre de mon travail sur le Cid, accompagnée de quelques remarques, a eu tort d'identifier cette expédition d'Alphonse avec celle qu'il fit pour ve-

nir au secours de Motamid, roi de Séville. Cette dernière avait eu lieu l'année précédente, car déjà dans le mois de septembre 1091, Séville était tombée au pouvoir des Almoravides.

#### XV.

# (Note pour la page 150.)

Kitāb al-ictifā, plus haut, p. XXVII, XXVIII. doun, dans son histoire des rois chrétiens, parle aussi du siège de Valence par Alphonse. Les Gesta gardent le silence à ce sujet, et ce livre, incomplet ici comme ailleurs, ne dit rien qui puisse motiver l'invasion du Cid dans la Rioja. Le même reproche frappe la Cron. gener.; mais il est fort remarquable qu'on trouve dans la Cron. del Cid (chap. 162) le passage suivant: « Ensuite le roi don Alphonse réunit une très-grande armée, assiégea Valence et envoya dire aux châtelains de la province qu'ils eussent à lui donner cinq fois le tribut qu'ils payaient au Cid. Quand le Cid en eut été averti, il fit dire au roi qu'il ne comprenait pas pourquoi Sa Grâce voulait le déshonorer, mais qu'il se tenait assuré que, Dieu aidant, elle reconnaîtrait bientôt qu'elle avait été mal conseillée par son entourage.» Suit le récit de l'invasion de la Rioja d'après les Gesta. J'ignore où la Cronica a puisé ce renseignement, du reste exact. Peut-être y avait-il un ancien document chrétien, aujourd'hui perdu, où il était question du siège de Valence par Alphonse. Ce qui m'engage à le croire, c'est un passage de Sandoval (Cinco Reyes, fol. 91, col. 2), conçu en ces termes: «Après avoir quitté Ubéda, le roi Alphonse marcha contre le roi de Valence, et il attendit la flotte que les Pisans et les Génois avaient promis d'envoyer à son secours pour attaquer Tortose. Ils manquèrent à leur engagement, et le roi, qui n'avait pas de machines de guerre, retourna à Tolède. Peu de jours après, la flotte des Génois et des Pisans arriva en vue de Tortose; mais Alphonse avait déjà laissé ses troupes se disperser, et Pierre d'Aragon accourut pour défendre son territoire avec une armée si nombreuse que la flotte italienne fut obligée de partir sans avoir remporté aucun avantage.» Sandoval assigne une fausse date (ère 1136, année 1098) à ces événements, et sa notice renferme encore quelques autres erreurs, comme M. Huber (Gesch. des Cid, p. 195) l'a déjà fait remarquer. Mais le fond, loin d'être tout à fait fabuleux, comme l'a cru ce savant, est vrai; l'ancien Kitáb al-ictifá, qui parle aussi de l'attaque de Tortose par la flotte italienne, le prouve. Je crois donc que Sandoval a trouvé ce récit dans un manuscrit aujourd'hui perdu, probablement dans l'histoire de Pierre de Léon, et peut-être le compilateur de la Cronica del Cid a-t-il puisé à la même source.

## XVI.

## (Note pour la page 153.)

«Un château nommé Benaecab (lisez Benaocab), c'est-à-dire, château de l'aigle.» Cron. gener. Dans la première édition de ce travail, j'avais cru avec Escolano (Hist. de Valencia, t. I, p. 393), qu'il s'agit ici de Penaguila; mais M. Malo de Molina a observé avec toute raison que cette opinion est inadmissible, attendu que Penaguila se trouve entre Dénia et Alcira, c'est-à-dire dans un district qui était alors au pouvoir des Almoravides. Il pense que la forteresse en question doit être Olocau, entre Liria et Ségorbe. Le nom

d'Olocau, dit-il, peut fort bien être une corruption d'al-ocâb, l'aigle (بنّت العقاب, Peña al-ocâb, rocher de l'aigle), et d'ailleurs l'auteur des Gesta raconte que plus tard le château d'Olocau (qu'il nomme Olokabet) fut pris par le Cid, et qu'alors celui-ci y trouva de grandes richesses qui avaient appartenu à Câdir.

Le géographe Dimichkî (man. 464, fol. 169 r.) nomme al-Ocâb parmi les villes de la province de Valence. Il nomme aussi موركة (Morella), شريكة (Xerica) et اجوبلة (le Jubala de la Cronica general, le Cebolla des Gesta), endroits dont il est souvent question dans l'histoire du Cid.

### XVII.

(Note pour la page 156.)

L'auteur du Kitâb al-ictifâ (plus haut, p. xxx) fixe, avec toute raison, le meurtre de Câdir à l'année 485. Rodrigue de Tolède, dans son Historia Arabum (ch. 49), donne la même date quand il dit que Câdir régna pendant sept ans à Valence. «Yahye, dictus Alchadir Bille, postquam Toletum perdiderat, ivit Valentiam, quæ ad suum dominium pertinebat, et annis VII vixit ibidem, et interfecit eum iudex quidam qui Abeniahab dicebatur.» Le mois se trouve indiqué dans la lettre que le Cid adressa à Ibn-Djahhâf et qui se trouve dans la Cron. gen. (fol. 324, col. 4). Le Cid y dit qu'Ibn-Djahhâf a dignement terminé son jeûne en tuant son seigneur. Il s'agit ici du jeûne du mois de Ramadhân, de sorte que le meurtre doit avoir eu lieu au commencement du mois de Chauwâl, et le premier Chauwâl de l'année 485 répond au 4 novembre 1092.

# XVIII.

# (Note pour la page 157.)

« Davan las mugeres grandes alegrías con él,» dit la Cron. gener. Dans la Cron. del Cid (ch. 166): «davan las mugeres albuérvolas,» et cette leçon se trouve peut-être aussi dans les manuscrits de la General. M. Huber (p. xciv) déclare qu'il ne connaît pas ce mot; il propose de lire albricias (conjecture bien malheureuse); mais il ajoute qu'il est possible qu'albuérvolas soit un mot d'origine arabe, tombé en désuétude.

Cette note a de quoi étonner de la part d'un savant aussi consciencieux et aussi versé dans la langue espagnole que l'est M. Huber. Non-seulement le mot albórbolas se trouve dans les dictionnaires anciens (Jérôme Victor (1609): albórbolas, ó albórbolos de alegría, cry signifiant ioye; hazer albórbolas, ó alborbolear, s'escrier de ioye, faire des cris de ioye) et dans celui de l'Académie espagnole (albórbola, albórbora, arbórbola), mais il a encore été employé par Quevedo, et même les Dictionnaires modernes, tels que celui de M. Nuñez de Taboada, offrent les mots albuérbola et albórbola, cri de joie, acclamation 1. Du reste, albórbola est sans doute d'origine arabe, bien qu'il ne dérive nullement d'un mot arabe bobra («que significa enójo y coráge»?) comme le prétendent les académiciens de Madrid. Il faut observer que la deuxième syllabe était anciennement buel et non pas buer

<sup>1)</sup> D'après M. Malo de Molina, le mot albôrbola est encore en usage à Grenade, où l'on appelle ainsi les cris aigus que l'on pousse dans les chants du carnaval.

ou bor. On retrouve la forme ancienne chez un poète du XIVe siècle, l'Archiprêtre de Hita (copla 872):

Mas valia vuestra albuélvola é vuestro buen solas, Vuestro atombor sonante, los sonetes que fas, Que toda nuestra fiesta.

(Dans le XVe siècle, le poète Juan de Mena écrivait déjà albuérbolas). Remarquons à présent que Pierre d'Alcala traduit albórbolas de alegría par teguelgúl (أَوَلُونَ , tebuelvol), et que Cañes (Diccion. Esp. Lat. Arab.) dit que le mot albórbola (il fait observer qu'il a vieilli) indique ces cris de joie, que les femmes en Asie poussent pendant les noces, où, après avoir chanté quelque couplet, elles finissent par ces albórbolas qu'elles produisent avec la langue, et qui ressemblent au bruit de l'eau quand elle bout. On ne peut donc douter que le mot espagnol en question ne dérive du verbe arabe walwala (أولو), auquel nos Dictionnaires ne donnent d'autre sens qui celui de pousser des gémissements, mais qui signifie aussi pousser des cris d'allégresse. On lit, par exemple, chez Abd-al-wâhid (Histoire des Almohades, p. 211 de mon édition), à l'occasion d'une fête:

en poussant des cris d'allégresse et en jouant du tambour de basque.» En général walwala signifie pousser les cris lou, lou, lou, lou, comme les femmes arabes ont la coutume de le faire aux jours de fêtes, de noces, de funérailles, et dans d'autres occasions. Voyez Hœst, Nachrichten von Marokos, p. 111; Kennedy, Algiers en Tunis in 1845, t. I, p. 111; Narrative of a ten years' residence at Tripoli in Africa, p. 91, 93. Dans cette dernière relation on trouve un passage qui présente presque autant d'analogie avec notre

texte, que celui d'Abd-al-wâhid. Il y est dit (p. 82) que, lorsque l'épouse du Bey et trois autres princesses firent une procession, les meilleures chanteuses entonnèrent les chants de lou, lou, lou.

## XIX.

# (Note pour la page 159.)

«Los de tierra de Moya,» dit le texte espagnol. Il est fort naturel que le rédacteur de la Cron. del Cid n'ait pas compris cela, et qu'il ait sauté la phrase. Il faut lire Moya, c'est-à-dire, Monya, mot arabe (مُنْمَة) qui désigne un vaste jardin, huerta en espagnol, ainsi que je l'ai déjà fait observer ailleurs (Script. Arab. loci de Abbad., t. I, p. 31, note Aux exemples que j'ai cités pour prouver que le mot almunia s'est conservé dans plusieurs noms de lieux espagnols on peut ajouter que, dans son testament, de l'année 1090 (apud Diago, Condes de Barcelona, fol. 137 r.), Ermengaud de Gerp, comte d'Urgel, fait mention de l'Almunia d'Abluez (ce nom est altéré), qui lui avait été donnée par Almudafar. Dans le Kitáb al-ictifá (fol. 164 v.) on lit que, dans l'année ونزل على بابها وحاز, 503, Alî ibn-Yousof attaqua Tolède mit le siége devant les portes, المنية المشهورة التي بها de cette ville et prit possession du célèbre jardin qui se trouve dans son voisinage.» Dans le récit arabe traduit dans la General, il est question de la Monya ou jardin d'Ibn-Abdalazîz. Ibn-Khâcân (man. A., t. I, p. 117) parle du magnifique jardin (منمنه) d'Almanzor ibn-abî-Amir, près de Valence. Malheureusement ce sens du mot monya manque dans les Dictionnaires, et les orientalistes ont souvent traduit monya par désir là où ce mot signifie jardin. Ainsi M. Reinaud

(traduction française de la Géographie d'Aboulfeda, t. II, part. 1, p. 258) dit que monya Ibn-abi-Amir « paraît signifier, en arabe, le désir d'Ibn-abi-Amir.» Dans un passage d'Ibn-Khâcân, publié par M. Hoogvliet (p. 55), il est question d'un festin nocturne, auquel le prince de Badajoz avait convié ses amis; المنافع قد أَفْصَاحَت وَرُقَها, lit M. Hoogvliet, ce qu'il traduit ainsi (p. 92): purique erant votorum nummi. Avec la meilleure volonté du monde, je n'ai pu réussir à comprendre ces paroles latines; il me semble même que c'est là un non-sens. Le fait est qu'il faut prononcer وَرُقُها (le man. Ga. porte عُلَى), et traduire: et les tourterelles des jardins roucoulaient.

## XX.

(Note pour la page 160.)

Ici (fol. 325, col. 2) et plus loin on lit dans la Cron. gener.: «los fijos de Abenagit;» ailleurs (fol. 330, col. 2 etc.): «los fijos de Abenagit;» dans la Cron. del Cid: «los fijos de Abenagir.» Quelque leçon qu'on adopte, il n'y pas là de nom propre arabe. J'ai donc cru devoir lire: «los fijos de Abentahir» (plus haut (fol. 320, col. 3) le nom d'Ibn-Tâhir, comme je l'ai fait remarquer, se trouve altéré de cette manière: Abēnaher). Nous ne connaissons aucune autre famille valencienne dont le nom se rapproche davantage des leçons fautives des deux chroniques.

# XXI.

(Note pour la page 164.)

Le texte espagnol porte ici Abdenabdis; plus loin (fol. 335, col. 1) on lit Abenahadyz, Abenadalhyz (fol. 336, col. 4) et

Abenaduz (fol. 337, col. 1); mais la véritable leçon ne saurait être douteuse. Ibn-Bassâm (man. de Gotha, fol. 323 v.) donne le récit d'un événement qui avait eu lieu à Saragosse; ce récit lui avait été communiqué par le Dhou-'l-wizârataini Abou-Amir (, le) ibn-Abdous (, le). Dans son chapitre sur ibn-Tâhir (man., fol. 16 v.), le même auteur copie une lettre adressée par ce personnage à Ibn-Abdous. J'ignore s'il s'agit dans les deux endroits du même homme et si l'Ibn-Abdous d'Ibn-Bassâm est identique avec celui de la General.

# XXII.

# (Note pour la page 166.)

La General porte ici Gobaira et plus loin Cervera. a bien un Cervera dans le royaume de Valence, mais il se trouve près de Morella (voyez Escolano, t. II, p. 664), et les Almoravides n'avaient nullement pénétré jusque-là. Il y a aussi un Corbera à cinq lieues de Valence, sur le Rio Xucar (Escolano, t. II, p. 212, 213), et il se peut qu'il soit ici question de ce dernier endroit; mais la Chanson (vs. 1735) parle à une autre occasion d'un château qu'elle nomme Guyera. Cela ne peut guère être que Cullera, près de l'embouchure du Rio Xucar, et je crois que, dans notre texte, il s'agit de la même forteresse. Voici pourquoi: 1° Édrisi (t. II, p. 37) parle de Cullera قلية; 2° l'endroit en question doit avoir été un château, une forteresse, puisqu'il s'y trouvait un capitaine et une garnison; Édrisi dit en effet que le château de Cullera est bien fortifié; 3º quand on adopte cette leçon, on s'explique pourquoi on lit une fois Gobaira dans la General; le traducteur aura lu قبية au lieu de ; c'est une faute très-fréquente dans les manuscrits arabes.

# XXIII.

(Note pour la page 172.)

Il y a ici dans le texte espagnol trois fautes fort ridicules, qu'il faut attribuer au copiste ou à l'éditeur du manuscrit. On y lit: «É los moros de Valencia estando así mal cuytados llegóse cerca de allí Abonaxa el adelantado de los Almoravides.» Il est clair qu'il faut lire: «cuytados, llególes carta de Ali Abenaxa.» Mais ce passage est le seul dans la General, où Ibn-Ayicha porte le nom d'Alî, qui lui est donné quelquefois dans la Cron. del Cid. L'auteur du Kitâb al-ictifâ (man., fol. 163 r. et v.) et d'autres écrivains l'appellent Mohammed ibn-Ayicha. Peut-être faut-il lire Aboali (Abou-Alî) dans la General.

# XXIV.

# (Sur l'élégie valencienne.)

Cette élégie est incontestablement d'origine arabe, car elle porte le cachet particulier qui fait reconnaître à la première vue la poésie de ce peuple, et il me semble qu'Ibn-al-Abbâr l'a eue devant les yeux quand il écrivit son épître en prose rimée sur la prise de Valence par Jacques d'Aragon (voyez cette épître dans Maccarî, t. II, p. 790). Cependant, il ne faut pas croire que l'élégie traduite dans la *Cronica general* soit celle d'Ibn-Khafâdja, dont Ibn-Bassâm cite quatre vers; cette dernière ne peut avoir été composée qu'après que les Castillans eurent brûlé et évacué Valence, puisque le poète dit: « La misère et le feu ont détruit tes beautés.»

Dans la General, l'élégie valencienne est accompagnée d'un

commentaire, où on lit que le noble mur désigne le peuple, les hautes tours, les nobles, les blancs créneaux, les suges paroles de ces nobles, le grand fleuve, le code, les clairs canaux, les juges etc. Comme Alphonse-le-Savant avait trop de goût pour composer une pièce de cette nature, je serais porté à l'attribuer à un de ces alchimistes arabes dont ce roi aimait à s'entourer et qui travaillaient avec lui au grand œuvre. En effet, on lit en tête de cette pièce: Paroles d'Alhagib alfaqui; elle se donne donc elle-même pour une traduction d'un original arabe. Il est présumable qu'Alphonse, qui savait assez d'arabe pour pouvoir traduire passablement de la simple prose, mais qui ne comprenait qu'imparfaitement la langue poétique, avait besoin d'assistance quand il en fut arrivé au poème qui se trouvait dans sa chronique valencienne. Il en aura donc demandé l'interprétation à un des savants Malheureusement celui auquel il s'est adressé de sa cour. n'avait pas la moindre idée d'une œuvre poétique, de sorte qu'il a vu partout un sens caché et des allusions mystérieuses.

Au reste, le texte arabe de l'élégie valencienne n'existe plus. Il est vrai que M. Pidal 1 a cru l'avoir retrouvé, non pas dans un manuscrit arabe, ni même dans un exemplaire de la Cronica general, mais dans une espèce d'histoire universelle en six volumes in-folio, composée par Juan Fernandez de Eredia. Le manuscrit de cet ouvrage, qui a été copié à Avignon, dans l'année 1385, et qui se trouve dans la Bibliothèque du duc d'Osuna, contient, outre le texte espa-

<sup>1)</sup> Voyez le Cancionero de Baëna, que cet écrivain a publié en 1851, p. LVIII et LXXXIV.

gnol de l'élégie valencienne, un texte arabe écrit en caractères ordinaires. M. Pidal l'a publié; il a pensé que c'était la rédaction originale de l'élégie, et il a considéré celle-ci comme un poème populaire <sup>1</sup>.

Au premier abord, j'en conviens, j'étais fort porté à adopter cette opinion, car l'existence du texte original de l'élégie valencienne serait une nouvelle preuve que le récit de la Cronica general est bien réellement une traduction d'une chronique arabe. Mais en y regardant de plus près, j'ai dû changer d'avis. Le texte que M. Pidal a publié ne peut pas être du XIº siècle. Ce texte fourmille de barbarismes et de solécismes (on y trouve, par exemple, au lieu du pronom possessif), et quoique les Arabes d'Espagne se soient permis certaines licences dans leurs poésies populaires, comme le prouvent celles que donne Maccarî, rien ne nous autorise cependant à penser qu'ils aient poussé aussi loin le mépris

<sup>1)</sup> J'ignore comment M. Pidal a pu m'accuser d'avoir nié que les Arabes d'Espagne aient eu une poésie populaire. Dans le passage qu'il attaque, je nommais les mowaschaha. Or, les mowaschaha appartiennent à la poésie populaire; ce sont des pièces que l'on ne cite pas dans un livre sérieux, comme dit Abd-al-wâhid (p. 63). Quant à la question principale, celle de savoir si la poésie arabe a eu de l'influence sur la poésie espagnole et particulièrement sur les romances, après avoir lu ce que M. Pidal dit à ce sujet, je ne puis que répéter ces paroles qui se trouvaient dans ma première édition: « Nous considérons cette question comme tout à fait oiseuse; nous voudrions ne plus la voir débattue, quoique nous soyons convaincu qu'elle le sera pendant longtemps encore. A chacun son cheval de bataille!»

des lois de la grammaire. Mais d'ailleurs, ce ne sont pas des vers; on n'y découvre pas de rimes, et M. Malo de Molina a observé avec raison que si les périodes de ce morceau étaient des vers, ces vers auraient une longueur démesurée et ne répondraient à aucun des mètres que nous connaissons. Je crois donc que ce morceau n'est autre chose qu'une traduction du texte espagnol, faite, vers la fin du XIVe siècle et à la prière d'Eredia, par un juif qui, grâce à ses voyages dans les pays musulmans, connaissait tant bien que mal le langage vulgaire que l'on parlait alors.

# XXV.

(Note pour la page 176.)

Cette date résulte de la lettre qu'Ibn-Tâhir écrivit en Çafar 487 (mars 1094), lorsqu'il était prisonnier dans le camp du Cid. Voyez plus haut, p. 11, 12. Ibn-Bassâm prétend qu'Ibn-Tâhir écrivit cette lettre en 488; mais dans cette circonstance, son témoignage n'a aucun poids. Cet auteur se trompe assez souvent quand il veut indiquer l'occasion et l'époque où les morceaux qu'il copie ont été composés; très-souvent ces indications n'ont aucune valeur parce que ce ne sont que des conjectures. Ici il nomme l'année 488, parce qu'il a cru qu'Ibn-Tâhir fut jeté en prison après la prise de Valence, événement qu'il fixe à tort à l'année 488. Maintenant de deux choses l'une: ou Ibn-Bassâm a voulu dire qu'Ibn-Tâhir fut jeté en prison après la prise de Valence, c'est-àdire, après le mois de Djomâdâ Ier 487, et alors il est évident qu'il se trompe, car Djomâdâ Ier est le cinquième mois de l'année, et la lettre porte la date: «milieu de Cafar,» qui est le deuxième mois; ou bien Ibn-Bassâm a eu réellement en vue l'année 488, mais dans ce cas on peut objecter qu'aucun autre auteur ne parle d'une captivité d'Ibn-Tâhir à cette époque; nous ne voyons pas d'ailleurs pourquoi le Cid, alors qu'il était déjà maître de Valence, aurait emprisonné Ibn-Tâhir; enfin, la lettre elle-même ne donne nullement à entendre que Valence fût alors au pouvoir du Cid. J'ai donc cru devoir rapporter cette lettre à la captivité d'Ibn-Tâhir dont parle l'auteur valencien contemporain.

## XXVI.

(Note pour la page 182.)

Cronica general: « É estavan así de la manera que dezien estos versos que estavan en aravigo que fizo Albataxi: Si fuere á diestro, matarme ha el aguaducho; é si fuere á siniestro, matarme ha el leon, é si quisiere tornar atras, quemar me ha el fuego.» Cron. del Cid (ch. 187): « que estavan hy como dize el Philosopho en el Proverbio: Si fuere á diestro, matarme ha el aguaducho; é si fuere á sinistro, comerme ha el leon; é si fuere adelante, moriré en la mar; é si quisiere tornar atras, quemarme ha el fuego.» Il va sans dire que la troisième phrase a été omise par erreur dans la General.

M. Huber semble croire que ces vers ont été composés à cette occasion (voyez son Introduction, p. LXII, dans la note); mais le rédacteur de la *Cron. del Cid* a très-bien vu qu'ils sont proverbiaux, et, par conséquent, plus anciens que le récit valencien. L'ancien poète est nommé dans la *General*, mais nous ne connaissons point de poète du nom d'Albataxi, et comme je n'ai pas trouvé ces vers ailleurs, je dois me borner à une conjecture. Des vers qui sont devenus prover-

biaux, doivent avoir un poète célèbre pour auteur; je propose donc de lire Albatari, c'est-à-dire, al-Bohtorî, البحترى. C'est, comme on sait, le nom d'un célèbre poète qui florissait dans la seconde moitié du VIIIe siècle. Dans cette supposition, l'x au lieu du r, serait une faute de copiste, et Alphonse, qui d'ordinaire ne rend pas l'h (ابن حجانا Abenjaf, البن المحقور) Abenmacor), aurait prononcé Albatari avec deux fathas, de même que l'ont fait d'Herbelot et d'autres l. Du reste, mes savants confrères à Saint-Pétersbourg ou à Paris, pourront décider si cette conjecture est fondée, car le Divân de Bohtorî se trouve aux bibliothèques de ces deux villes.

### XXVII.

(Note pour la page 186.)

La Cronica general (fol. 333, col. 1) nomme ce personnage Aboegid. Nous avons vu plus haut (p. LXVI) que, dans cet ouvrage, Aboegib est une des altérations du nom d'Ibn-Tâhir; mais il ne peut être question ici de ce dernier, car nous avons vu qu'il était prisonnier auprès du Cid, et rien n'indique qu'il eût été mis en liberté. Aussi la Cron. del Cid (ch. 192) présente une tout autre leçon; elle porte Abenmoxiz, et elle parle de ce personnage comme s'il n'eût pas encore été question de lui («un Maure puissant de la ville qu'on nommait Abenmoxiz»). J'ai donc cru devoir la suivre ici. Moxiz est un nom propre fort rare, mais il existe; car Dhahabî (Mochtabih, man. 325) dit, au mot

<sup>1)</sup> D'Herbelot (Bakhteri) et Silvestre de Sacy ont même commis une faute de plus, en prononçant ; au lieu de ...

وبمعجبتين محمد بن موسى بن مُشيش (sic) عن الهيثم المحسن بن الهيثم. On ne peut objecter contre cette explication, que la dernière lettre est un z et non x, car dans le mot حنش (bebalhanes, la porte de la couleuvre) la Cron. gen. rend aussi le ش, qui se trouve à la fin du mot, par s.

# XXVIII.

(Note pour la page 193.)

Dans le man. de Leyde d'Ibn-Khaldoun (fol. 27 r.) on lit (histoire de Valence): (قم تغلّب النصاري عليها (على بلنسية) «Les chrétiens «Les chrétiens «Les chrétiens de Valence dans l'année 489 et tuèrent Ibn-Djahhâf.» Dans son chapitre sur les rois chrétiens, Ibn-Khaldoun dit que ce fut le Campéador qui prit Valence, mais il y donne la même fausse date, 489 au lieu de 487. Les mots سبع (9) et سبع (7) sont confondus fort souvent par les copistes; cependant il paraît qu'il ne faut pas mettre l'erreur sur le compte des copistes, mais sur celui d'Ibn-Khaldoun lui-même; car dans les deux endroits, les deux manuscrits de Paris présentent la même erreur que le manuscrit de Leyde.

Les Anales Toledanos I (Esp. sagr., t. XXIII, p. 385) sont plus exacts; ils donnent l'année 1094: « Prisó Mio Cit Valencia, Era MCXXXII.»

La date précise est donnée par Ibn-al-Abbâr qui dit: un jeudi, vers la fin de Djomâdâ Ier de l'année 487, c'est-à-dire, le 28 de ce mois, qui répond au 15 juin. La *Cronica general* (fol. 325, col. 4) est d'accord avec Ibn-al-Abbâr pour

·le mois (juin) et pour le jour (jeudi); mais elle dissère de lui pour ce qui concerne le quantième du mois, car elle dit: « jeudi, le dernier jour de juin, après la fête de Saint-Jean, que les Maures appellent Alhazaro.» (Il faut lire Alhazaro. c'est-à-dire, Alhanzaro. العنصة manque dans nos dictionnaires, mais le renseignement est exact; comparez Maccarî, t. II, p. 88). Ce passage donne lieu à deux observations: 1º le dernier jour de juin 1094 (lettre dominicale A) n'était pas un jeudi, mais un vendredi; si l'on voulait fixer, avec Ibn-Bassâm, la reddition de Valence à l'année arabe 488, c'est-à-dire, à l'année chrétienne 1095 (lettre dominicale G), le renseignement serait plus inexact encore, car le 30 juin 1095 tombe un samedi; 20 que signifie cette addition, «après la Saint-Jean?» Si Valence se rendit le 30 juin, il est bien superflu d'ajouter: après le 24. comment je crois devoir résoudre ces difficultés. teur espagnol aura trouvé dans son ouvrage arabe la même phrase qu'emploie Ibn-al-Abbâr: «jeudi, vers la fin de Djo-Il aura calculé que Djomâdâ Ier 487 répond au mois de juin 1094, ce qui est vrai à moitié; mais il n'aura pas calculé scrupuleusement; il aura cru que la fin de Djomâdâ Ier répond à la fin de juin, et voilà pourquoi il s'est trompé en voulant indiquer le quantième du mois. cette addition assez ridicule: «après la Saint-Jean que les Maures appellent Alhanzaro,» je crois qu'il faut l'attribuer à un bonhomme de copiste qui avait la démangeaison de montrer son savoir.

On ne saurait douter, du reste, que la *Cronica* n'ait emprunté au récit arabe la date qu'elle donne, car elle nomme (fol. 337, col. 2) l'année 1087. Cette fausse date ne se trouve dans aucun autre document chrétien; mais n'est-il pas facile de reconnaître dans ce nombre 87, l'année arabe 487?

La General se trompe quand elle dit que le siége de Valence dura neuf mois. Elle a emprunté ce renseignement erroné à la Chanson du Cid.

Le récit du siège de Valence dans les Gesta est fort court; mais il est singulier que l'auteur de ce livre dise que le Cid obtint la possession de Valence, non par capitulation, mais de vive force. Cette assertion est contredite par presque tous les auteurs arabes, et même la Chanson du Cid semble donner à entendre que Valence capitula (vs. 1217—1219). Deux écrivains arabes, savoir l'auteur du Kitâb al-ictifâ et un historien cité par Maccarî (voyez plus haut, p. xxx, xxxvIII) sont d'accord avec l'auteur des Gesta; mais il va sans dire qu'ils se trompent.

# XXIX.

(Note pour la page 199.)

D'après Ibn-al-Abbâr (plus haut, p. xxxiv), le Cid laissa à Ibn-Djahhâf le poste de cadi pendant environ une année. Cette assertion ne peut se concilier avec le récit valencien, d'après lequel Ibn-Djahhâf fut arrêté peu de temps après la reddition de Valence. Je serais porté à croire qu'Ibn-al-Abbâr a trouvé seulement chez les auteurs contemporains qu'Ibn-Djahhâf a été brûlé environ une année après la reddition de Valence, dans le mois de Djomâdâ Ier de l'année 488, et qu'il a tiré de là la conclusion qu'il resta cadi jusqu'à cette époque. Mais rien ne nous empêche d'admettre qu'il resta longtemps en prison. Il n'est donc nullement nécessaire de rejeter le récit de l'auteur contemporain, traduit par Alphonse.

#### XXX.

# (Note pour la page 204.)

D'après l'auteur des Gesta (p. L), cette armée était commandée par Mohammed, le fils de la sœur de Yousof. M. Huber (p. 82) et d'autres auteurs ont cru que ce personnage était Sîr ibn-abî-Becr. Mais celui-ci ne s'appelait pas Mohammed, et il n'était pas le fils de la sœur de Yousof, il était son cousin germain (see 18 seur de Yousof, il était son cousin germain (see 18 seur de Yousof, il était son cousin germain (see 18 seur de Yousof, il était son cousin germain (see 18 seur de Yousof, t. II, p. 204). Il me paraît donc beaucoup plus probable, pour ne pas dire certain, que l'auteur des Gesta parle de Mohammed ibn-Ayicha, dont le nom s'est déjà présenté maintes fois à nous. Je ne me rappelle pas, je l'avoue, d'avoir lu autre part qu'il était le fils de la sœur de Yousof; cependant, puisqu'il porte le nom de sa mère (Ibn-Ayicha), il est fort possible que celle-ci fût une princesse.

Du reste, l'auteur des Gesta fixe cette expédition à l'année 1094; mais comme le chroniqueur valencien ne parle pas de cet événement, cette date est inadmissible.

## XXXI.

# (Note pour la page 212.)

Gesta; voyez aussi plus haut, p. 25—28, et les textes dans l'Appendice, nº II; Chron. de Cardeña, sous l'année 1102: «Perdieron los Christianos & Valencia;» Ibn-Khaldoun: تغلّب المرابطون على الانسلاس وزحف مزدلى قائدهم الى المرابطون على الانسلام ورحف من المديهم سنة الله Almoravides prirent possession de l'Espagne; leur général

Mazdalî marcha contre Valence et la reprit sur les chrétiens dans l'année 495.» Ibn-al-Khatîb, man. E., article sur Mazdalî: من مناقبه استرجاع مدينة بلنسية من ايدى الروم مناقبه استرجاع مدينة بلنسية من ايدى الروم وردَّعا الى ملكة الاسلام بحميد غنائه في منتصف بسعيه وردَّعا الى ملكة الاسلام بحميد غنائه في منتصف والله الله ملكة الاسلام بحميد غنائه في منتصف والله على الله ملكة الاسلام بحميد غنائه في منتصف والله على الله على ال

#### XXXII.

(J'ai réuni dans cette note les observations que j'ai faites sur quelques passages du texte de la Cronica rimada, et qui, dans la première édition de ce travail, se trouvaient éparpillées au bas des pages.)

Vs. 247, 248. Ce passage que l'éditeur, M. Francisque Michel, a fait imprimer comme si c'étaient des vers, est de la prose, comme le commencement de la Cronica, car l'assonance y manque.

Vs. 292. M. Francisque Michel ne paraît pas avoir compris ce passage. Il a imprimé:

ca a mí non me atenderedes a tantos por tantos, por quanto él está escalentado.»

Redro Ruy Laynes, señor que era de Faro:
Ce que M. Michel a imprimé comme une seule ligne doit en former deux, comme le montre l'assonance; puis les guillemets doivent se placer, non après escalentado (car alors cette phrase serait un non-sens), mais après tantos. Il faut donc lire ainsi:

«ca á mí non me atenderedes á tantos por tantos.»

Por quanto él está escalentado, redro Ruy Laynes, señor que era de Faro:

Après le vers 298:

É los nueve dias contados cavalgan muy privado, on lit dans le manuscrit:

Rodrigo, fijo de don Diego, é nieto de Layn Calvo, é nieto del conde Nuño Alvares de Amaya, é visnieto del et ensuite la romance: (rey de Leon,

«Dose años avia por cuenta, é aun los trese non son.»

Il faut rayer les deux lignes «Rodrigo» et «é nieto,» qui sont évidemment interpolées. Elles paraissent être une glose qui se rapporte au mot avia dans la romance.

Vs. 305-307:

Paradas estan las bases (lisez hases), é comiensa (lisez comiensan) á lidiar.

Rodrigo mató al conde, ca non lo pudo tardar.

Venidos son los ciento é pienssan de lydiar.

Il saute aux yeux que le vers 307, qui n'est pas à sa place, n'est qu'une rédaction différente du vers 305.

La ligne 312: « et l'une était Elvire Gomez, et la cadette, Aldonsa Gomez, et la troisième, la plus jeune, Chimène Gomez, » où l'assonance manque, me paraît une glose.

Vs. 398, 399:

Por yo matar mi enemigo en buena lid en campo, yrado contra la corte é do está el buen rey don Fernando. Le premier vers est une explication assez fade de l'auteur de la Cronica; le second, placé ici, ne présente point de sens satisfaisant.

Vs. 841. Lisez la sena, au lieu de la pena. Dans le vers suivant:

apriessa ertó de punta á la meter la espada que traya al cuelo;

il faut lire erió (c'est-à-dire hirió, firió dans la Chanson, vs. 2029) au lieu de ertó, verbe qui n'existe pas. On disait herir de punta comme on disait herir de espada (Alexandre, copla 63, 70). Du reste, tout ce passage (vs. 840—846 dans l'édition de M. Michel) est de la prose.

Vs. 863: « 6 dixo: Señor, á fruenta (lisez fruente; cf. Alexandre, copla 1712) de Dios te fago.» Ce te est fautif; Pero Mudo ne tutoie pas Rodrigue (vey dans le vs. 864 est une espèce d'interjection), et d'ailleurs, qu'est-ce que te fago signifierait ici? Je crois donc devoir lire: lo fago.

Vs. 885. Les mots: «que de mi cuerpo a tanto» me paraissent altérés.

Vs. 888. Lisez nos au lieu de vos.

Vs. 897:

Atantas lanças quebradas por el primore quebrar.

Il va sans dire qu'on doit lire primero, et d'après M. Damas-Hinard, cette leçon se trouve dans le manuscrit. Ces huit vers qui riment en ar pourraient bien être un fragment d'une romance ou d'une chanson de geste, car ces dernières offrent souvent des descriptions de batailles où l'assonance est a; voyez, par exemple, Chanson du Cid, vs. 2414—2417. On peut aussi comparer avec ce passage, Gérard de Rossillon, p. 189.

Vs. 920:

Que nunca prendes ombre nado, que nunca te prendiesse. Pour restituer le sens et l'assonance, il faut lire:

Que nunca te prendiesse ombre nado.

Il est clair que le copiste d'un ancien manuscrit a écrit par erreur prendes au lieu de te prendiesse, qu'il a corrigé sa bévue sur la marge, et que celui qui a copié ce manuscrit-là a transcrit la faute de même que la véritable leçon.

# XXXIII.

(Sur les infants de Carrion dans la Chanson du Cid.)

Ces personnages ont existé. Ils étaient, d'après la Chanson, de la famille des Vani Gomez, «d'où sont sortis des comtes de prix et de valeur.» Le terme Vani Gomez est arabe: c'est Bani Gomez (on sait qu'en espagnol b et v permutent), les fils de Gomez. Ibn-Khaldoun atteste, dans son histoire des rois chrétiens de l'Espagne, que les Beni Gomez régnaient sur le pays qui s'étend entre Zamora et la Castille, et que Santa-Maria (c'était le nom que portait anciennement Carrion) était leur capitale. Dès l'année 915, les chartes font mention de cette famille, et en 1051, Gomez Diaz, comte de Carrion, Saldaña et Sainte-Marthe, bâtit le célèbre couvent de Saint-Zoïl de Carrion.

Mais quoique la famille des Gomez fût très-illustre et que les deux chevaliers nommés dans la Chanson, Diégo et Ferdinand, aient existé, il n'en est pas moins vrai que ces personnages n'ont pas épousé les filles du Cid, car, d'après son épitaphe dans le cloître de Saint-Zoïl<sup>2</sup>, le comte Ferdinand Gomez était déjà mort dans l'année 1083, neuf années seulement après le mariage du Cid, et onze années avant la prise de Valence. D'ailleurs, Carrion n'était pas ce qu'on appelait un solar ou une heredad, c'est-à-dire une terre allodiale; c'était un realengo, une propriété du roi. Différents che-

<sup>1)</sup> Voir Sandoval, Cinco Reyes, fol. 62, col. 4. 2) Voyez Sandoval, Cinco Reyes, fol. 68, col. 2 et 3.

valiers de la maison de Gomez avaient gouverné ce pavs, car souvent le roi donnait au fils le gouvernement qu'avait eu le père; néanmoins ce gouvernement n'était pas héréditaire, et nous savons à n'en pas douter que, depuis l'année 1088, ou peut-être plus tôt, jusqu'à l'année 1117, le comte de Carrion était Pierre Ansurez, qui n'appartenait pas à la famille des Gomez 1. Mais il faut remarquer que le poète a confondu les Gomez avec une autre famille, non moins puissante, celle qui descendait de l'infante Christine et de son époux l'infant Ordoño, fils de Ramire l'Aveugle, et dont les membres, qui possédaient beaucoup de biens-fonds sur le territoire de Carrion, s'appelaient les infants de Carrion, parce qu'ils étaient de sang royal 2. Peut-être le poète, pour lequel les infants de Carrion, neveux de Garcia Ordoñez, sont les Vani Gomez, a-t-il commis sciemment cette erreur, afin de pouvoir présenter sous un jour défavorable deux illustres et puissantes familles léonaises qui étaient haïes en Castille.

#### XXXIV.

(Extraits relatifs aux Normands.)

Nowairî, man. de Paris et de Leyde: نكر خروج المشركين

<sup>1)</sup> C'est ce qui résulte des chartes; voyez Sandoval, Cinco Reyes, fol. 45, col. 4; 70, 2; 74, 1; 79, 2; 88, 4; 89, 3; 92, 4; 93, 1; 94, 1 et 2; Sota, p. 536, col. 2; 539, 1; 540, 1 et 2; 543, 1; Moret, Annales, t. II, p. 85. Llorente, t. IV, p. 23, pour l'année 1117, mais dans cette même année on trouve (Llorente, t. IV, p. 25): Comes Bertrandus de Carrione. 2) Voyez Rodrigue de Tolède et les autres historiens qui se trouvent cités chez Salasar, Casa de Silva, t. I, p. 65.

الى بىلاد الاسلام بالانىدالس ، قال رفىي سنة ،١٣٠ خرر المجوس في اقاصي بلاد الاندلس التي بلاد المسلمين وكان اول ظهورهم في ذي الحجة سنة ٣ عند اشبونة فاقاموا بها ثلثة عشر يوما كان بينهم وبيس المسلمين فيها وقائع ثم ساروا الى قادس ثم الى شذونة وكان بينهم وبيبي المسلمين وقعة عظيمة ثمم قصدوا اشبيلية في ثامن المحرم فنزلوا على اثنى عشر فرسخا منها فخرر اليهم المسلمون فهزمهم العبدو فيي ثانيي عشر المحرم وقُتل كثير منهم ثم نزلوا على ميليني منها فخرر اهلها اليهم فانهزموا في رابع عشر المحرم وكثر القتل والاسر فيهم ولم يرفع المجوس السيف عن احمد ولا عمن دابة ودخلوا حاضر اشبيلية واقاموا بها يوما وليلة وعادوا الي مراكبهم فوافاهم عسكر عبد الرحمن فبادر اليهم المجوس فثبت المسلمون وقاتلوهم فقتل من المشركين سبعون رجلا وانهزموا ودخلوا مراكبهم واحجم المسلمون عنهم فسير عبد الرحمن جيشا اخر فقاتلهم المجوس قتالا شديدا ورجعوا عنهم فتبعهم العسكر في ثاني شهر ربيع الاول وقاتلوهم واتاهم المدد مس كل ناحية فنهضوا لقتال المجوس من كل جانب فانهزم المجوس وقتل منهم نحو خبس ماثة رجل واخذوا منهم اربعة مراكب فاخذوا ما فيها واحرقوها شم خرج المجوس البي لبلة

فاصابوا شينيا ونزلوا باجزيرة بالقرب من قوريس فقسموا ما كان معهم مما غنموة فدخل المسلمون اليهم فى النهر فقتلوا رجلين ثم رحل المجوس فطرقوا شذونة فغنموا اطعمة وسبيا واقاموا يومين فوصلت مراكب عبد الرحمن الى اشبيلية فلما احبّس بها المجوس لحقوا بلبلة فاغاروا وسبوا ثم لحقوا باكشونبة ثم مصوا الى باجة ثم قفلوا الى مدينة اشبونة ثم ساروا فانقطع خبرهم عي البلاد فسكن الناس الله

فكر خروج المجوس الى بلاد الاسلام بالاندلس، وفى سنة 160 خرج المجوس فى المراكب الى بلاد الاندلس فوصلوا الى بلاد اشبيلية وحملوا بالحاضر واحرقوا الجامع ثم جازوا الى العدوة ثم عادوا الى الاندلس فانهرم اصل تدمير ودخلوا حصن اربوالة ثم تقدّموا الى حائط قافرنجة فاغاروا واصابوا من النهب والسبى كثيرا ثم انصرفوا فلقيهم مراكب الاميم محمد فقاتلوهم واحرقوا مركبين من مراكب المجوس واخذوا مركبين وغنموا

<sup>1)</sup> Comparez sur le mot شيني , galère , une note de M. Quatremère, Hist. des sultans mamlouks, t. I, partie 1, p. 142. Le man. P. porte باكشونية. Cette faute est très-fréquente. 3) Le man. P. porte حليط (sic), et le man. L. خليطة; mais il faut lire حائط ; comparez Ibn-Adhârî, t. II, p. 99, l. 6 et 7.

ما فيها فجد المجوس عند ذلك في القتال واستشهد جماعة من المسلمين ومصت مراكب المجوس حتى وصلوا الى مدينة بنبلونة فاصابوا صاحبها غرسية الفرنجي ففدى نفسه بتسعين الف دينار الله

Ibn-al-Coutîa, man. de Paris, ancien fonds, nº 706, fol. وعبد الرحمن بنا الجامع باشبيلية وبنا :. 26 r.-27 y.: سور المدينة بسبب تغلّب المجوس عليها عند دخولهم سنة ١٣٠ وكان دخولهم في ايامه فلُعر الناس وفرُّوا بين ايديهم وأُخْلَى اهلُ اشبيلية اشبيلية وفروا عنها الى قرمونة والم جبال اشبيلية ولم يتعاط احد من اهل الغرب مقاتلتهم فاستُنْفر الناس بقرطبة وما والاها من الكور وخرج الوزراء باهل قرطبة ومَنْ جاورها من الكور وقد كان استنفر اهل الثغر من اول حركة المجوس عند احتلالهم أوَّلَ الغرب وأَخْذهم بسيط لشبونة فحلَّ الوزراء ومن معهم بقرمونة ولم يقدروا على مقارعة القوم لشدة شوكتهم حتى قدم عليهم اهل الثغر وقدم من اهل الثغر موسى بن قسى بعد استلطاف عبد الرحمن بن الحكم له وتذكيره له بولائه للوليد بن عبد الملك واسلام جدِّه على يده فَلانَ بعضَ اللَّيْن وقدم في عدد كثيف فلما قابلً قرمونة انخزل عن سائر اهل الثغر وعن عسكر الوزراء واضطرب بجانب فلما اجتمع اهل الثغر بالوزراء

سألوا عن حركة القوم فاعلموهم انها تنخرج لهم في كل يـوم سرايا الى جهة فريش ولَقنْت والى جهة قرطبة ومورور فسألوا عن مكمن يمكن ان يستتر فيه بقرب من حاضرة اشبيلية فدلُّوا على قريـة كنتُش معافر التني بقبلي اشبيلية فخرجوا اليها في جوف الليل وكمنوا فيها وبها كنيسة الله صعّدوا فيها ناظورًا في اعلاها على ,اسة حزمة حطب فلما انبلج الصبح خرجت لهم يد فيها ستة عشر الفا منهم يريدون جانب مورور فلما قابلوا القرية اشار اليهم الناظور فتوتَّفوا عن الخروج اليهم حتى ابعدوا فلما ابعدوا اقطعوا عبينهم وبيب المدينة وحُمل السيف على جميعهم ثم تقدّم الوزراء فمخلوا اشبيلية والفوا العامل فيها محصورًا في قصبتها فخرج اليهم وتراجع الناس وقد كان خرج من المجوس يدان سوَى اليد المقنولة يَدُّ التي جانب لَقنْت ويدُّ التي جانب قرطبة الي جانب بني الليث فلما احسَّ مَنْ في المدينة من المجوس بالخيل واقبال الجيش وقَتْل اليد الخارجة الى جهة مورور فروا الى مراكبهم فارتفعوا فوق اشبيلية الى جانب قلعة الزعواق وتلاقوا اصحابهم

<sup>1)</sup> Les voyelles de فريش, de لقنت et de كنتش se trouvent dans le man. 2) Le man. porte par erreur وأقطعوا

ودخلوا المراكب وانحدروا والناس يناهشونهم1 ويرمونهم بالحجارة والاوظاف<sup>2</sup> فلما صاروا تحت اشبيلية بميـل صاحوا الى الناس إن احببْتُم الفداء فكقُّوا عنَّا فكُفَّ عنهم واباحوا الفداء فيمن كان عندهم من الاسارى ففُدى الاكثر منهم ولم ياخذوا في فدائهم ذهبًا ولا فصَّة انما اخذوا الثياب والماكول وانصرفوا عن اشبيلية وتوجَّهوا الى ناكور واسروا بها جدّ ابن صالح وفداه الامير عبد البحمن بن الحكم وهي يد بني امية عند بني صالح ثم فتكوا الساحلين جبيعا حتى بلغوا بلد الروم وبلغوا الاسكندرية في تلك السفرة فكانوا في هذا اربع عشرة سنة ــ وكان عبد الرحمن بن الحكم يرى في نومه عند تمام جامع اشبيلية انه يدخله فيَجِدُ النبي صلَّعم ميتا مُسَجِّي عليه في قبلته فانتبه مغمومًا فسأل اهل العمارة عي ذلك فقالوا هذا موضع يموت دينه فحمدث فيه اثر ذلك ما كان من غلبة المجوس على المدينة، وحدّث غير واحد من شيوخ اشبيلية انهم كانوا يحمون سهامهم في النار ويرمون بها سماء المسجل فكان اذا احتبق

<sup>1)</sup> La 3º forme du verbe نهض , qui manque dans les Dictionnaires, mais qui se trouve aussi dans un passage d'Ibn-Khâcân (apud Hoogvliet, p. 48, l. 3), signifie proprement mordre. Ici elle a le sens de: adresser à quelqu'un des paroles mordantes. 2) Ce mot m'est inconnu. J'ai traduit comme s'il y avait

ما حَوْلَ السهم سقط واثار السهام في سمائه الى وقتنا عدا طاهرة فلما يئسوا من احراقه جمعوا الخشب والخصر في احد البلاطات ليدخلوا النار ويتصل بالسقف فخرج اليهم من جانب المحراب فتى فاخرجهم عن المسجد ومنعهم دخوله ثلثة ايام حتى حدثت الوقيعة فيهم وكان المحوس يصفون الحدث المُخرج لهم بجمال تام واستعد الامير عبد الرحمن بن الحكم فأمر باقامة دار صناعة باشبيلية وانشاه المراكب واستعد برجال البحر من سواحل الاندلس فالحقهم ووسع عليهم واستعد بالآلات والنفط فلما قدموا القدمة الثانية سنة ۱۳۴۴ في ايام الامير محمد تلقوا في مدخل نهر اشبيلية في البحر فهزموا وحُرقت لهم مراكب فانصرفوا ه

اسرتّ المجوس The-Haiyan, man. d'Oxford, fol. 17 v.: المجوس المخارجون بساحال الاندالس الغربي ايام الامير محمد فقداه منهم بعض تُحّار اليهود يبتغي الربح معه فقارض اليهودي الى ان هرب عنه واخفر ذمّته واخسره ماله ودخل الجبال اللي ينسب اليه يبن قلنبرية وشنتريين فعات في اهال الملّتين المسلمين والنصاري وجرت له خطوب عظيمة الى ان قتله ادفنش الطاغية صاحب جليقية ه

#### XXXV.

(Sur les colonnes d'Hercule. Comparez p. 328.)

Les détails que donnent les géographes arabes sur les colonnes d'Hercule, peuvent aussi servir à corriger et à expliquer un passage d'Isidore de Béja (c. 36). Ce passage où l'auteur parle de l'arrivée de Mousâ en Espagne, se lit ainsi dans l'édition de Florez:

«Dum per supranominatos missos! Hispania vastaretur, et nimium non solum hostili, verumetiam intestino furore confligeretur, Muza et ipse ut miserrimam adiens gentem per Gaditanum fretum columnas Herculis pertendentes, et quasi fumi (variante: tomi) indicio portus aditum demonstrantes, vel claves in manu transitum Hispaniæ præsagantes, vel reserantes, iam olim male direptam, et omnino impie adgressam perditans penetrat.»

Pour rétablir le sens et la rime, je lis de cette manière:

• Dum per supranominatos missos Hispania vastaretur,

et nimium, non solum hostili, verumetiam intestino furore confligeretur,

Muza et ipse, miserrimas adiens gentes, per columnas Herculis<sup>2</sup>, brachium<sup>3</sup> protendentes, et quasi tumi<sup>4</sup> indicio portus aditum demonstrantes,

<sup>1)</sup> Les Berbers sous Târic.
2) Je supprime Gaditanum fretum. Ces mots, qui brouillent le sens, sont une glose.
8) Ce mot est indispensable pour le sens. «Brachia in mare protendens » se trouve dans Ovide (Metam. XIV, vs. 190). La leçon protendentes, la seule bonne, se trouve dans une édition plus ancienne d'Isidore.
4) D'après le géographe cité par M. de Gayangos,

vel clave in manu transitum Hispaniæ præsagantes 1, vel reserantes, iam olim male direptam, et omnino impie adgressam, perditans penetrat.»

Le sens de ce passage est donc celui-ci: Mousâ vint en Espagne en passant près des colonnes d'Hercule; la statue au-dessus des colonnes «tenait le bras étendu; elle semblait indiquer du pouce l'entrée du port (de Cadix); la clé qu'elle tenait dans la main semblait présager que l'ennemi entrerait en Espagne, ou bien elle semblait ouvrir la porte de ce pays.»

On voit que, chez Isidore, la statue tient une clé dans la main. La plupart des écrivains arabes disent la même chose; cependant le géographe cité par M. de Gayangos dit formellement: « Dans la main droite la statue tenait un bâton. Quelques auteurs prétendent que c'était une clé, mais c'est une erreur. J'ai vu souvent la statue, et jamais

la statue avait les doigts fermés, à l'exception d'un seul qu'elle tenait dans une position horizontale. Il est donc certain que le mot qui se trouve ici chez Isidore doit signifier un doigt. En effet, je crois y reconnaître le mot goth thuma, pouce. Il est vrai que thuma ne se trouve pas chez Ulphilas, ce traducteur ne parlant nulle part d'un pouce; mais d'après l'analogie, pouce serait thuma en goth, et l'anglo-saxon a réellement cette forme, de même que l'ancien frison. Au reste ce mot (en suédoîs tumme) existe encore dans toutes les langues germaniques.

Dans la basse latinité, on disait præsagare au lieu de præsagire.
 Voyez Ducange.

je n'ai pu découvrir autre chose qu'un bâton dans l'objet dont il s'agit; d'ailleurs, des personnes dignes de confiance, qui virent mettre à bas la statue, m'ont assuré que c'était un court bâton d'environ douze empans, et qui avait à l'extrémité des dents comme une étrille.» Et le Pseudo-Turpin ne parle pas non plus d'une clé (clavis), mais d'un bâton (clava). Le passage de Cazwînî que j'ai déjà cité dans le texte, montre que ces auteurs ont raison, et que cependant les autres n'ont pas tort. Cazwînî dit que, dans l'année 400 de l'Hégire (1009 ou 1010 de notre ère), la clé que la statue tenait dans la main tomba, qu'elle fut apportée au seigneur de Ceuta, et que, lorsqu'on la pesa, on trouya qu'elle avait trois livres de poids. Il est donc certain que la statue a eu une clé dans la main jusqu'à l'année 1009, et que, cette clé étant tombée, on l'a remplacée par un bâton. D'un autre côté, cette circonstance peut servir à préciser l'époque où écrivait le Pseudo-Turpin. Puisqu'il ne connaît que le bâton, il doit avoir écrit assez longtemps après l'année 1010. En effet, plusieurs raisons, qu'il serait trop long d'exposer ici, me portent à croire que cet auteur n'écrivait pas au commencement du XIe siècle, comme on le dit ordinairement, mais vers l'an 1100.

Les colonnes d'Hercule ont été détruites, dans l'année 1145, par l'amiral Alî ibn-Isâ ibn-Maimoun, qui s'était révolté à Cadix. Ayant entendu dire aux habitants de cette ville que la statue était en or pur (et telle était aussi l'opinion de l'Europe chrétienne, comme on peut le voir dans le Pseudo-Turpin), il ordonna de la mettre à bas. C'est ce qui eut lieu; mais au grand désappointement de l'amiral, on trouva qu'elle était de bronze et qu'elle était tout simplement

revêtue d'une couche d'or. Cet or, toutefois, valait encore douze mille dînârs 1.

Si je me suis arrêté aussi longtemps aux colonnes d'Hercule, j'espère qu'on ne s'en plaindra pas, attendu que les renseignements que j'ai recueillis ont servi à expliquer un passage d'Isidore et un récit d'une saga islandaise. D'ailleurs. on n'avait pas encore songé à identifier la tour dont parlent les géographes arabes, avec les colonnes d'Hercule, et il régnait même à ce sujet une grande confusion. M. Reinaud. par exemple, a écrit ceci (Géographie d'Aboulfeda, t. II, p. 269): « Aux environs de Cadix, sur un monticule, était jadis un temple consacré à Hercule, ou du moins à la divinité phénicienne qui correspondait à Hercule. Une statue colossale frappait au loin les regards » etc. Évidemment M. Reinaud a confondu ici les colonnes d'Hercule - qui ne se trouvaient pas sur une colline, mais dans la mer (اسخ في الماء) solidement bâties dans l'eau, dit Ibn-Iyâs), ou du moins sur la grève (in maris margine, Pseudo-Turpin) — il a confondu ces colonnes, disons-nous, avec le temple d'Hercule, qui cependant ne se trouvait pas non plus sur un monticule, mais qui occupait toute la petite île qui s'appelait autrefois Heracleum et qu'on nomme aujourd'hui Santi Petri. La statue au-dessus des colonnes n'a rien à voir avec le temple d'Hercule, et l'image, à coup sûr, n'était ni celle de ce dieu ni celle d'un dieu quelconque, car le trait caractéristique du culte de l'Hercule phénicien à Cadix était précisément l'absence de toute statue;

Voyez le géographe cité par M. de Gayangos, Dimichkî,
 Cazwînî et Maccarî, t. I, p. 103 et 104.

Sed nulla effigies simulacrave nota Deorum, comme disait Silius Italicus. On consultera avec fruit sur ces sujets l'ouvrage que Suarez de Salazar a publié en 1610 sous ce titre: Grandezas y antiguedades de la isla y ciudad de Cadiz. C'est un vieux livre, mais qui est fait avec soin.

Au reste, des tours pareilles se trouvaient dans beaucoup d'autres endroits. En Espagne il y en avait une près de Tarragone, et une autre près de la Coruña (*Tour d'Hercule*). Elles semblent avoir été bâties par les Phéniciens, et d'après la conjecture fort plausible des géographes arabes, elles étaient destinées à guider les vaisseaux qui approchaient des côtes.

#### XXXVI.

(Preuves de l'origine normande de quelques branches du Guillaume au Court nez. Comparez p. 370, note 1.)

L'auteur du Couronnement de Louis raconte ceci:

Accompagné de quarante chevaliers, Guillaume va en pèlerinage à Rome. Quand il y est arrivé, les Sarrasins, qui avaient déjà fait prisonnier le roi d'Apulie Gaifier, de même que son épouse et sa fille, se montrent devant la ville. Prié par le pape de l'aider, Guillaume lui promet son appui, et fait prendre les armes aux Romains; mais comme les Sarrasins ont la supériorité du nombre, le pape veut tâcher d'abord de les éloigner à force d'argent. Il se rend donc auprès du prince Sarrasin. Celui-ci ne se laisse pas fléchir, il exige la reddition de Rome; néanmoins il propose de remettre le succès de l'expédition aux chances d'un combat singulier entre le terrible géant Corsolt et le champion que les chrétiens voudront choisir. Le pape ayant accepté cette proposi-

tion, Guillaume se charge d'être le champion des chrétiens. Son adversaire lui coupe le bout du nez; mais Guillaume fait voler à quelques pas la tête de Corsolt. Joyeux de ce triomphe, les compagnons du comte et les Romains attaquent les Sarrasins avant que ceux-ci aient eu le temps de se rembarquer. Leur roi, vaincu par Guillaume, se laisse baptiser, rend les prisonniers qu'il avait faits, et offre à Guillaume sa fille et la moitié de son pays. Le mariage allait se conclure, quand des messagers arrivent de France. Les nouvelles qu'ils apportent sont si importantes, que Guillaume quitte Rome en toute hâte pour repasser les monts.

Le fond de ce récit est historique, car voici ce que l'Italien Léon d'Ostie raconte au sujet du premier exploit des Normands en Italie 1: « Vers l'année 1001, quarante Normands, qui étaient vêtus en pèlerins, car ils revenaient de Jérusalem, débarquèrent à Salerne. Ils trouvèrent cette ville assiégée par les Sarrasins, et comme ils s'en indignèrent, ils demandèrent des chevaux et des armes à Guaimar-le-Vieux (Guaimar III), qui régnait alors dans la ville; puis, ayant obtenu ce qu'ils désiraient, ils attaquèrent les Sarrasins à l'improviste, en tuèrent un grand nombre, forcèrent les autres à prendre la fuite, et remportèrent, avec le secours de Dieu, une victoire éclatante. Les habitants de la ville les portèrent en triomphe, et le prince leur offrit de grands présents en les priant de rester auprès de lui. Mais, assurant qu'ils avaient combattu seulement pour l'amour de Dieu et de la foi chrétienne, ils refusèrent les présents (?), en ajoutant qu'il leur était impossible de rester.»

<sup>1)</sup> Dans le Recueil de Muratori, t. IV, p. 362, 363; compares le même Recueil, t. V, p. 55.

Le même récit se trouve, avec quelques modifications, chez Orderic Vital (p. 472). Chez lui, les Normands sont au nombre de cent, et leur chef porte le nom de Drogon; cependant, ce n'était pas le fils bien connu de Tancrède de Hauteville, car Orderic dit: un certain Drogon. Au reste, les Normands, quand ils repoussèrent les Sarrasins, furent assistés, d'après Orderic, par les Salernitains, et ce chroniqueur, qui connaissait ses compatriotes mieux que l'évêque italien, se garde bien de dire que les Normands refusèrent les présents qu'on leur offrait; il atteste au contraire qu'ils retournèrent en Normandie chargés de grandes richesses.

Même la couleur normande a été conservée dans le récit du poème. Ainsi Guillaume jure par saint Lô, vs. 951:

Dex, dist li cuens, qui formastes saint Loth,

Deffent moi, sire, que ge ne muire encor! et saint Lô (Sanctus Laudus) est un saint normand; c'était un évêque de Coutances, qui vivait au IV° siècle. C'est aussi une idée tout à fait normande quand Guillaume tâche d'épargner le destrier de Corsolt, parce qu'il pense qu'il pourrait fort bien s'en servir lui-même:

Mès il espargne quanqu'il puet le destrier,

Quar il se pense: s'il le puet gaaignier,

Bien li porroit encore avoir mestier.

Quand il est en possession du destrier, il est ravi de joie:

Dex, dit Guillaumes, com vos doi gracier

De cest cheval que j'ai ci gaaignié,

Que ne'l dorroie por l'or de Monpellier!

Hui fu tel heure que moult l'ai covoitié.

Remarquez aussi comment le roi sarrasin compte sur sa convoitise, quand il le prie d'épargner sa vie:

Ber, ne m'oci, quant tu Guillaumes ies,

Mès vif me pren, moult i puez gaaignier.

A chaque pas on rencontre ce mot gaaignier, qui était justement l'idée dominante des cupides et rusés Normands.

Une autre branche du Guillaume, le Charroi de Nimes, me semble aussi d'origine normande. Le discours de Guillaume, quand il cherche des compagnons d'aventure, est déjà très-caractéristique:

Seur une table est Guillaumes montez: A sa voiz clère commença à crier: «Entendez-moi, de France li barnez! Se Dex m'aïst, de ce me puis vanter, Plus ai de terre que .XXX. de mes pers. Encore n'en a un jornel aquité: Ice di-ge as povres bachelers As roncins clops et as dras descirez, Quant ont servi por néant conquester, S'o moi se vueulent de bataille esproyer, Ge lor dorrai deniers et héritez, Chasteaus et marches, donjons et fermetez, Se le païs m'aident à conquester Et la loi Deu essaucier et monter. Ce veuil-ge dire as povres bachelers, As escuiers qui ont dras dépanez, S'o moi s'en vienent Espaigne conquester Et le païs m'aident à aquiter, Et la loi Deu essaucier et monter, Tant lor dorrai deniers et argent cler, Chasteaus et marches, donjons et fermetez, Destriers d'Espaigne, si seront adoubé.»

Voilà de quelle manière l'aventurier normand doit avoir parlé quand il cherchait des compagnons pour une expédition en

Espagne, et les pauvres écuyers doivent s'être écriés alors, comme ils le font dans le poème:

«Sire Guillaume, por Deu ne vos targiez! Qui n'a cheval o vos ira à pié.»

Le stratagème par lequel Guillaume s'empare de Nîmes est peut-être un fait historique. Il se peut que les Normands se soient rendus maîtres d'une ville italienne grâce à cette ruse qui consistait à introduire dans la ville ennemie un millier d'hommes armés, cachés dans des tonneaux. donne quelque vraisemblance à cette opinion, c'est qu'un des principaux compagnons de Guillaume, Gilbert de Falaise, est un Normand, et que d'un autre côté, Léon d'Ostie (p. 353 B, C) nomme Gilbert, surnommé Buttericus, parmi les chevaliers normands qui arrivèrent en Italie, car ce surnom signifie précisément tonneau dans le latin du moven âge, et en vieux français le mot bouteris a la même signification. Ne serait-il donc pas permis de supposer que ce Gilbert devait son sobriquet au stratagème dont il est/question dans le Charroi de Nîmes? Cette conjecture acquiert encore un plus haut degré de probabilité, quand on voit que le récit de la prise de Nîmes était connu seulement dans le Nord de la France. La prise d'Orange était une tradition du Midi; il en est question dans la légende latine de Guillaume de Toulouse, dans deux ou trois troubadours, et dans le poème sur la guerre contre les Albigeois; mais le récit de la prise de Nîmes y était inconnu, tandis que dans le Nord, où l'on n'avait presque pas entendu parler de la prise d'Orange, il était fort populaire. « Tout le monde a chanté la prise de Nîmes, lit-on dans la rédaction postérieure de la Prise d'Orange que M. Jonckbloet a publiée; mais quant à celle d'Orange, peu de personnes savent au juste comment

elle s'est passée.» Rien de plus naturel: l'un de ces récits était une tradition indigène, une tradition normande, l'autre, une tradition étrangère, une tradition du Midi.

Dans d'autres branches, je veux dire dans celles qui n'ont pas encore été publiées et que par conséquent on ne connaît que par des analyses, il y a aussi des récits normands. Ainsi on lit dans l'Aimeri de Narbonne 1, que ce seigneur envoya soixante chevaliers à la cour de Boniface, roi de Pavie, pour lui demander sa sœur en mariage. liers étant arrivés à Pavie, Boniface, qui voulait les forcer à prendre tout ce dont ils avaient besoin dans ses propres magasins, fait venir tous les gens de métier de Pavie, et leur recommande de décupler le prix de tous les objets qu'ils vendront à ces étrangers. En outre, il défend de leur vendre une seule bûche de bois à brûler. L'un des chevaliers. Girart de Roussillon, engage alors ses compagnons à faire annoncer qu'ils achèteront toutes les noix et tous les hanaps de bois travaillé qu'on leur présentera. Les coupes et les noix arrivent par monceaux; toujours payées au premier prix qu'on en demande, elles servent à alimenter les feux de cuisine.

Ce récit se retrouve dans une ancienne chronique normande (dans le Recueil de Bouquet, t. XI, p. 327) qui, à la place de Boniface et de Girart de Roussillon, nomme l'empereur de Constantinople et le duc de Normandie Robert-le-Diable.

Au reste, je ne prétends nullement que toutes les branches du Guillaume soient d'origine normande. Je crois no-

<sup>1)</sup> Voyez Histoire littéraire de la France, t. XXII, p. 463 et suiv.

tamment, à en juger par les noms des saints (saint Omer, «saint Morise, qu'en quiert en Aminois,» saint Riquier), que la Picardie ou l'Artois a le triste honneur d'avoir produit la Prise d'Orange, l'un des plus faibles poèmes de ce cycle.

## XXXVII.

(Note pour la page 383.)

Comme il n'est nulle part question d'un second mariage de Robert, je pense que la dame qui dans les chartes porte le nom d'Agnès, est celle à laquelle Orderic Vital donne le nom de Sibylle. Les dames normandes changeaient fréquemment le nom qu'elles avaient reçu au baptême; en Angleterre, une foule d'entre elles prenaient celui de Mathilde, parce que l'épouse de Guillaume-le-Conquérant l'avait porté (voyez Lingard, History of England, t. I, p. 326). Sibylle aura changé le sien, qui n'était pas en usage en Espagne, parce qu'il faisait penser aux sibylles des anciens, et que, par conséquent, il l'exposait à de désagréables plaisanteries.

FIN DE L'APPENDICE DU SECOND ET DERNIER VOLUME.

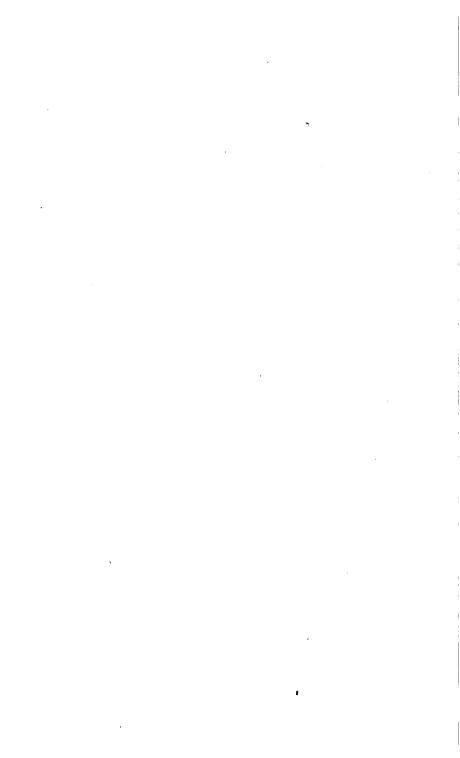

## TABLE DES MATIÈRES

## DU TOME SECOND.

|                                           |    | Pages.  |
|-------------------------------------------|----|---------|
| Le Cid d'après de nouveaux documents      |    | . 1     |
| Introduction                              |    | . ibid. |
| Première partie. Les sources              |    | . 7     |
| Deuxième partie. Le Cid de la réalité     |    | . 109   |
| Troisième partie. Le Cid de la poésie     |    | . 214   |
| Extraits du Sirâdj al-molouc              |    | : 254   |
| I. Un campéador dans l'armée d'Almanzor.  |    | . ibid. |
| II. Un faqui tolérant ,                   |    | . 257   |
| III. Conversation de Mostaîn de Saragosse | aı | rec     |
| un hermite du midi de la France           |    | . 261   |
| IV. Ramire I d'Aragon                     |    | . 262   |
| V. Bataille d'Alcoraz                     |    | . 266   |
| VI. Un escobar musulman                   |    | . 269   |
| Les Normands en Espagne                   |    |         |
| I. Invasion de 844                        |    |         |
| II. Invasions de 858—861                  |    |         |
| III. Invasions de 966—971                 |    | . 300   |
| IV. Expédition de saint Olaf              |    |         |
| V. Expédition d'Ulf                       |    |         |
| VI. Les derniers vikingues                |    |         |
| VII. Expéditions des Normands de France.  |    |         |
| Appendice                                 |    |         |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU SECOND ET DERNIER VOLUME.

## ERRATA.

| Pag. | lig.  | •                   | lisez :         |
|------|-------|---------------------|-----------------|
| 13   | 18    | maniât              | mania           |
| _    | 20    | <del>é</del> tablît | établit         |
| 15 n | ot. 4 | que                 | de ce que       |
| 16   | 21    | loins               | loin            |
| 107  | 5     | a                   | ait             |
| 125  | 10    | aveuglement         | aveuglément     |
| 189  | 9     | chacun              | chaque individu |
| 237  | 16    | peint               | peinte          |

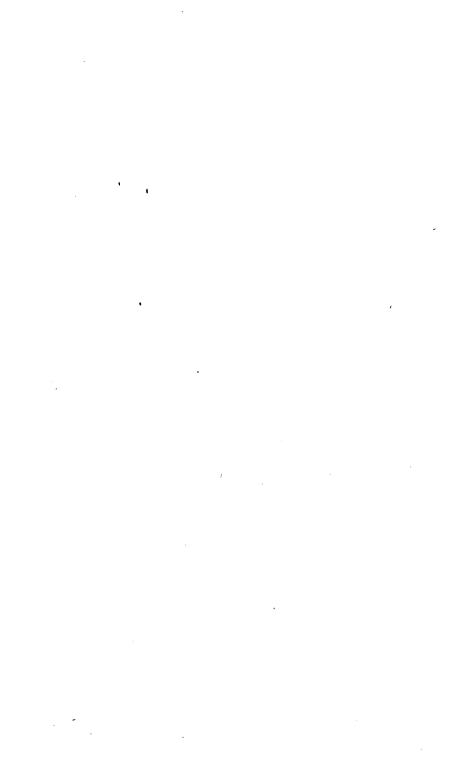

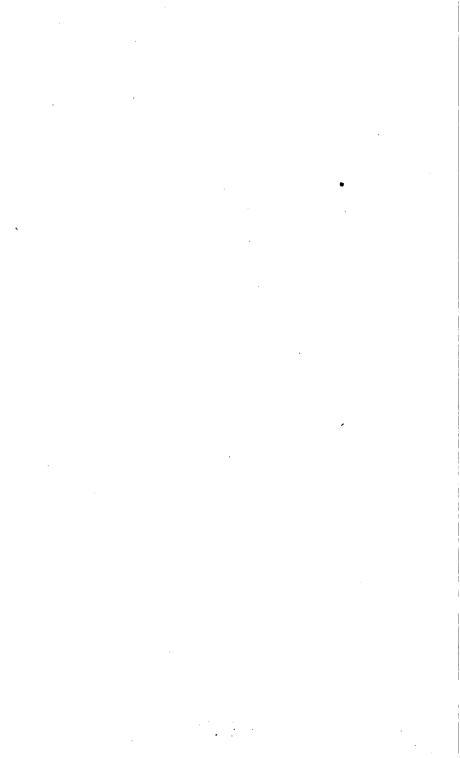

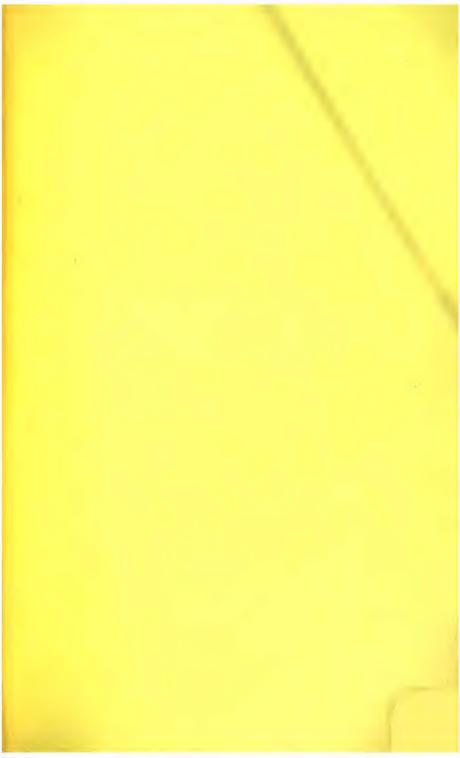



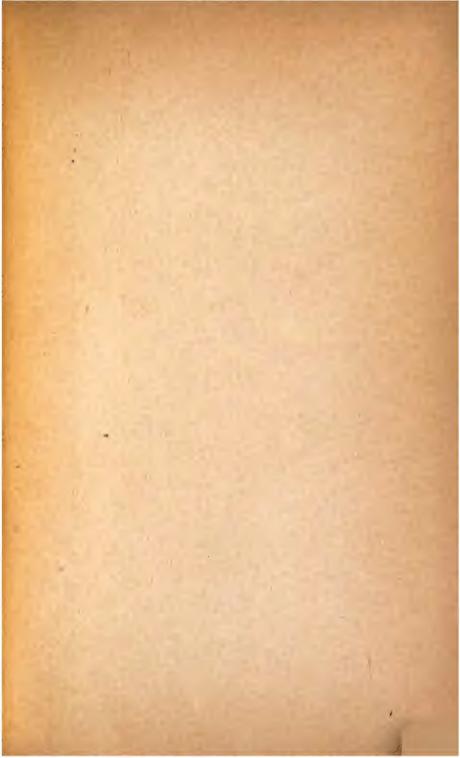



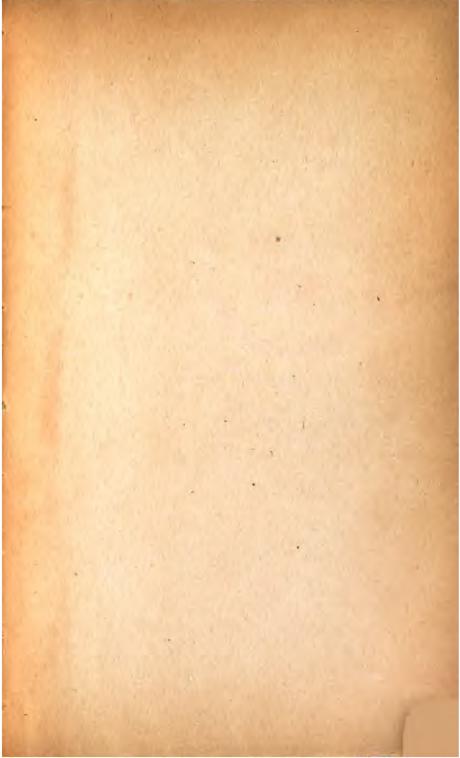

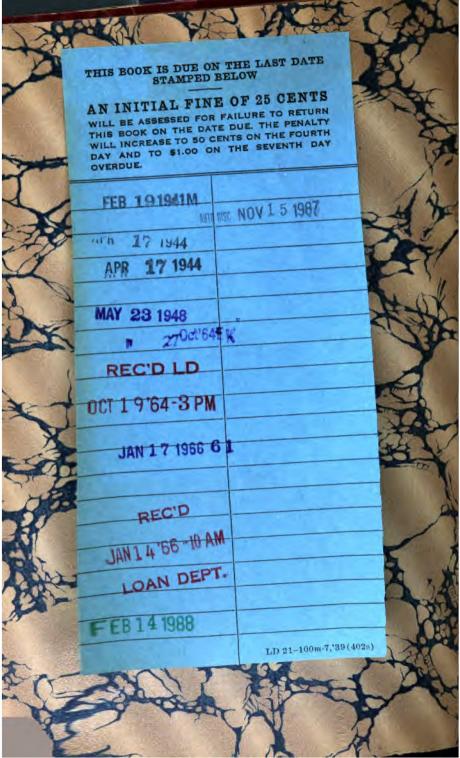

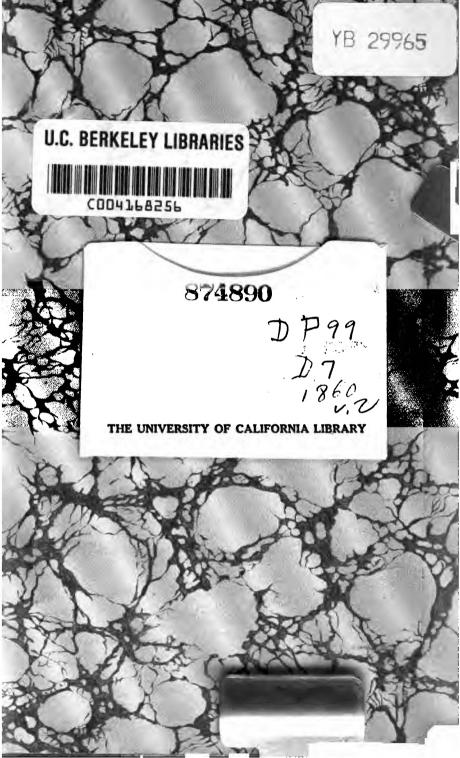

